Pr6118

ISSN 0753-4973

# ALYTES

INTERNATIONAL JOURNAL OF BATRACHOLOGY



- 3 AVR. 2006

March 2006

Volume 23, N° 3-4



### International Society for the Study and Conservation of Amphibians

(International Society of Batrachology)

Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France. - Tel.: (33),(0)1,40,79,34.87, - Fax: (33),(0)1,40,79,34.88, - E-mail: ohler@mnhn.fr.

President: C. Kenneth Dopp, Jr. (Gainesville, USA). General Secretary: Annemarie OHLER (Paris, France). Deputy Secretary: Alain Pagano (Angers, France). Treasurer: Stéphane GROSJEAN (Paris, France).

Deputy Treasurer: Rafael De Sá (Richmond, USA).

Councillors: Lauren E. Brown (Normal, USA); Alain Dubois (Paris, France); Jiang Jianping (Chengdu, China); Esteban O. LAVILLA (San Miguel de Tucumán, Argentina); Thierry LODÉ (Angers, France); Miguel VENCES (Amsterdam, The Netherlands).

### TARIFF FOR 2006

| INDIVIDUALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regular 2006 subscription to Alytes (volume 24) + ISSCA + Circulytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 € or \$                                                                                 |
| Student 2006 subscription to Alytes (volume 24) + ISSCA + Circulytes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 € or \$                                                                                 |
| Special offer: gift half-price subscription of one year for a colleague of your choice:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Half of price above                                                                        |
| Regular 2006 subscription to 4/ptes (volume 24) alone Student 2006 subscription to 4/ptes (volume 24) alone Back issues of A/ptes any single issue Back issues of A/ptes any single issue Back issues of A/ptes any complete of the subscription of A/ptes and the subscription of the subscri | 46 € or \$ 23 € or \$ 15 € or \$ 25 € or \$ 40 € or \$ 690 € or \$ 225 € or \$ 200 € or \$ |
| Special offer: five-year (2006-2010, volumes 24 to 28) individual subscription to<br>Circalytes, with complete set of back issues of Alytes (1982-2006, volumes 1 to 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alytes + ISSCA +<br>775 € or \$                                                            |
| Patron individual subscription to Alytes + ISSCA + Circulytes from 2006 on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1080 € or \$<br>1200 € or \$<br>2160 € or \$ or more<br>2400 € or \$ or more               |
| Important notice from 1006 on any new life or natron individual subscriber to 4h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ter is offered a fr                                                                        |

complete collection of back issues of Alytes from the first issue (February 1982) until the start of her/his subscription. INICTITI ITIONIC

| 11/3/11/01/01/3                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2006 subscription to Alytes (volume 24) + ISSCA + Circalytes                                                                                            | 100 € or \$        |
| 2006 subscription to Alytes (volume 24) alone                                                                                                           | 92 € or 5          |
| Back issues of Alytes: any single issue Back issues of Alytes: any double issue                                                                         | 30 € or 50 € or 50 |
| Back issues of Alytes: any complete volume (4 issues)                                                                                                   | 80 € or 5          |
| Back issues of Alytes: complete set of volumes 1 to 23 (1982-2006)  Special offers: five-year (2006-2010, volumes 24 to 28) subscription to Alytes + 15 | 1380 € or S        |
| with complete set of back issues of Alytes (1982-2006, volumes 1 to 23)                                                                                 | 1550 € or \$       |
|                                                                                                                                                         |                    |

Circulvtes is the internal information bulletin of ISSCA. Back issues of this bulletin are also available: prices can be provided upon request by our Secretariat.

### MODES OF PAYMENT

- In Euros, by cheques drawn on a French bank payable to "ISSCA", sent to our secretariat (address - In Euros, by direct postal transfer to our postal account; "ISSCA", Nr. 1-398-91 L. Paris: if you use this

mode of payment, add 2.30 % to your payment for postal charges at our real.

— In US Dollars, by checure payable to "ISSCA", sent to Rafale O. no 5.4. Associate Professor, Department of Biology, University of Richmond, Richmond, VA 23173, USA (e-mail: redesa@richmond.edu; fax: (804)228-8233).

Source : MMHN Paris



### INTERNATIONAL JOURNAL OF BATRACHOLOGY

March 2006

Volume 23, No 3-4

Alytes, 2006, 23 (3-4): 81-95.

81

## The tadpoles of Scaphiophryne gottlebei (Microhylidae: Scaphiophryninae) and Mantella expectata (Mantellidae: Mantellinae) from Isalo Massif, south-central Madagascar

### Vincenzo MERCURIO & Franco ANDREONE

Museo Regionale di Scienze Naturali, Via G. Giolitti 36, 10123 Torino, Italy

The tadpoles of the microhylid Scaphiophryne gottlebei and of the mantellid Mantella expectata from the Isalo Massif (south-central Madagascar) are described and compared with already known tadpoles belonging to the same genera. The tadpole of S. gottlebei is peculiar in having the oral apparatus with a horny beak surrounded by dermal papillae, and a spiracle in intermediate position, between ventral and lateral. Furthermore, it shows unique feeding habits and a peculiar associated behaviour. During the day it stays close to the bottom and often burrows half of the body into the sand with the tail obliquely upwards; in this position it ingests organic material from among the substrate particles. During night time the tadpole leaves the bottom and swims throughout the water column. Since this tadpole cannot be included in any of the currently known ecomorphological categories we create a new category for this species, the "psammonektonic" tadpole. Mantella expectata was often found in the same environments, although it appears to prefer more open habitats. In some cases, tadpoles of both species were found together, although M. expectata usually prefers small and temporary streams for reproduction. The mantella tadpoles were also found in quite open savannah areas. The tadpole morphology agrees in general with that of other mantellas, mainly of the M. betsileo group, and is of the generalized ranoid type.





### INTRODUCTION

Given the very high number of known species of amphibians in Madagascar (more than 20 acroding to ANDREONE & LUISELIL, 2003, ANDREONE et al., 2005, and subsequent updates), it is not surprising that for most of them the tadpole morphology and general larval ecology are not yet known. Nevertheless, it is clear that the knowledge of the tadpoles is a crucial step in the assessment of conservation priorities, as it allows understanding the ecological requirements of the species in its whole and not only during the adult stage. Besides, the analysis of anuran larvae may help in the clarification of enigmatic phylogenetic positions that are hardly to be unveiled by studying only the adult characters. Finally, it is interesting to understand how the adaptation to peculiar and local ecological conditions is reflected in the larval ecology.

The conservation status of all the Malagasy amphibians was recently evaluated during the Global Amphibian Assessment (ANDREONE et al., 2005), which led to the identification of nine critically endangered species. Since the majority of these species (five of the genus Mantella and Scaphiophryne gottlebei) are (or have been until recently) important items in the pet trade, and therefore quite regularly kept in captivity (ANDREONE & LUSELLI, 2003), it is surprising that the larval morphology is known for only one species, Mantella aurantiaca (ARSOULT, 1965; VENCES et al., 1999).

Thus, a series of surveys was recently carried out aimed at unweiling distribution and life history traits of these species. This was the case for Scaphiophryne gottlebei Busse & Böhme, 1992 and Mantella expectata Busse & Böhme, 1992, which are limited in distribution to the sandstone Isalo Massif, south-central Madagascar (GLAW & VENCES, 1994). Incidentally both these species were described upon specimens imported for the trade, and until recently little was known about their life history traits (Busse & Böhme, 1992; GLAW & VENCES, 1994). During an inventory in the Isalo Massif we had the opportunity to find the tadpoles of these species, for which we provide here descriptions.

Since the tadpole of the enigmatic genus Scaphiophryne was stated to be intermediate between the microhylid and ranid forms (Wassersuc, 1984), we also took the opportunity to compare the S. gottleber's tadpole with those of other allied species. Its peculiar behaviour and habits led us to create a new ecomorphological category, discussed in detail below. Since both species turned out to be syntopic, we also provide information on their larval ecology.

### MATERIAL AND METHODS

Tadpoles were captured with a handnet during day and night inspections of the pools and other water bodies present in the wet canyons (and nearby areas) of the Isalo Massif, south-central Madagascar (Fianarantosa Province). They were maintained alive in small aquaria and fed with fish food. This allowed us to obtain a complete development series and to confirm their natural history traits via observations in a controlled environment. Preserved tadpoles are now housed in the Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino (MRSN; see Aonendix).

For S. gottlebei, the species identification was based on rearing the tadpoles until metamorphosis and on comparing the mitochondrial DNA of larvae (voucher specimen MRSN A2618) and of adults. For DNA study, we used standard extraction methods. A fragment of the mitochondrial 16S rRNA gene was amplified using the primers 16Sa-L and 16Sb-H of PaLUMBI et al. (1991). Sequences were validated and aligned with the software Sequence Navigator (Applied Biosystems), and deposited in Genbank (accession numbers of newly obtained sequences from the tadpole: DQ078784). For Mantella expectata, the tadpoles were collected in a temporary pool and were reared until metamorphospholes were collected in a temporary pool and were reared until metamorphosp.

Tadpoles were photographed at different stages. A small number was euthanized by immersion in chlorobutanol, and successively fixed in 4% formalin for morphological measurements. A few individuals were fixed and preserved in 90% ethanol for genetical analyses. The remnant part was released at the capture site.

Terminology of measurements follows ALTIG & MCDIARMID (1999), whereas the labial tooth formula is given according to ALTIG (1970). Measurements were made at 0.01 mm under stereoscope, and are respectively based on 10 specimens at Gosner's (1960) stages 25-44 for S. gottlebei, and on 20 specimens at stages 25-37 for M. expectata. Mean values and standard deviations are given in the descriptions (see tab. 1-2). We measured the following physicochemical parameters at two sites: pH (with Extech Extik PH100), conductivity (Extech Extik EC400) and oxygen (Extech D0407510).

### RESULTS

### TADPOLES' DESCRIPTIONS

Scaphiophryne gottlebei Busse & Böhme, 1992 (fig. 1-3)

The tadpole of this species exhibits a mosaic of different ecomorphological traits (MCDLARMID & ALTIG, 1999), and we propose for it a new ecomorphological category (see Discussion).

The body is stout and elliptical, flattened below, vovid above. The snout is trapezoidal in dorsal view. The eyes are medium-sized, positioned dorsa-laterally. The external nares are located dorsally, closer to eyes than to snout tip. They are visible and positioned in a slight light-coloured furrow. In tadpoles at advanced development stages (from 25 to 38), the narial apertures are apparently not open; they become clearly open at stage 41.

Tail fins are rather high. The dorsal fin is parallel to tail musculature, the ventral fin is high than the dorsal, with its maximum height at about two-thirds of tail length. The dorsal fin originates at the tail-body junction and the ventral fin at the postero-ventral end of the body.

The spiracle is latero-ventral with a posterior opening. The inner wall of spiracle is absent. The vent tube is medial, ventrally directed, with a medial aperture.

Table 1. — Measurements (at 0.1 mm) of 10 tadpoles of Scophiophryne goutlebel. GS, Gomer stage, n, number of specimens; TL, total length; TAL, tail length; BL, body length; BW, body width; E, eye diameter, 100, inter-orbital distance; TMW, tail muscle width; TMH, tail muscle height, TMH, maximum tail height. Values are given as mean ± standard deviation. See the Appendix for locality references.

| GS | n | TL         | TAL        | BL             | BW            | E             | IOD       | TMW       | TMH           | MTH           |
|----|---|------------|------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 25 |   | 12.7 ± 1.9 | 25.3 ± 0.4 | 14.6 ± 5.1     | $4.8 \pm 1.1$ | $0.2 \pm 0.1$ | 2.5 ± 1.1 | 1.0 ± 0.0 | 1.7± 0.2      | 4.6 ± 1.6     |
| 26 |   | 14.3       | 26.1       | 11.8           | 4.8           | 0.2           | 3.0       | 1.2       | 2.0           | 4.5           |
| 27 | I | 21.0       | 37.0       | 15.5           | 18.0          | 0.3           | 5.0       | 1.2       | 3.0           | 7.0           |
| 33 | 1 | 23.5       | 40.8       | 17.3           | 10.0          | 0.4           | 5.7       | 2.0       | 3.5           | 8.0           |
| 34 | 1 | 25.0       | 41.5       | 16.5           | 8.5           | 0.3           | 6.0       | 1.3       | 3.1           | 8.2           |
| 38 | 1 | 29.1       | 48.2       | 19.1           | 11.0          | 1.6           | 8.0       | 2.6       | 5.0           | -             |
| 41 |   | 25.7 ± 3.2 | 41.3 ± 3.2 | $16.0 \pm 0.0$ | 9.3 ± 0.4     | 0.4 ± 0.1     | 5.3 ± 0.4 | 1.8 ± 0.4 | $3.6 \pm 0.4$ | $7.0 \pm 1.3$ |
| 44 | 1 | 13.6       | 26.6       | 13.0           | 6.0           | 0.4           | 3.7       | 1.2       | 2.1           | 2.3           |

Table 2. – Measurements (at 0.1 mm) of 20 tadpoles of Namella expectator. CS, Gosner stage, n, number of specimens; TL, total length; TAL, tail length; BL, body length; BW, body width; E. eye diameter, IOD, inter-orbital distance; TMW, tail muscle width; TMH, tail muscle height, MTH, maximum tail height. Values are uiven as mean # standard deviation. See the Apneends for Iocality references.

| GS | n | TL             | TAL            | BL            | BW            | E             | IOD       | TMW           | TMH           | MTH           |
|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | 2 | 15.6 ± 3.4     | 9.4 ± 2.1      | 6.2 ± 1.3     | 4.0±0.9       | 0.5± 0.1      | 1.3 ± 0.3 | 0.9 ± 0.3     | 1.1± 0.3      | 2.6 ± 0.6     |
| 26 |   | $19.7 \pm 0.1$ | $12.4 \pm 1.8$ | $7.3 \pm 0.5$ | $3.6 \pm 0.3$ | $0.6 \pm 0.1$ | 1.2 ± 0.2 | $0.9 \pm 0.1$ | $1.1 \pm 0.3$ | $2.4 \pm 0.3$ |
| 27 |   | $18.8 \pm 4.9$ | $11.0 \pm 4.2$ | $7.8\pm0.7$   | $3.8 \pm 0.2$ | $0.7 \pm 0.1$ | 1.3 ± 0.1 | 1.1 ± 0.2     | $1.1 \pm 0.2$ | $2.5 \pm 0.2$ |
| 28 |   | 20.0           | 12.0           | 8.0           | 4.0           | 0.7           | 1.5       | 0.9           | 1.1           | 1.3           |
| 35 |   | 25.1           | 14.8           | 10.3          | 5.7           | 0.9           | 1.5       | 1.7           | 1.7           | 4.0           |
| 37 |   | 28.6           | 17.8           | 10.8          | 6.2           | 1.1           | 1.8       | 1.8           | 2.6           | 4.6           |

The oral disc is roundish, not emarginated, with marginal and submarginal papillae tidily arranged all over the disc. The papillae are conical with rounded tips, sometimes with brownish pigment except at tips. Labial teeth are absent. Jaw sheaths are well developed. The inferior part of the lower jaw sheath is partially pigmented.

In life, the tadpoles are light greyish-brownish at night, shading to black during day, with sparse dark melanophores, denser in the dorsal and lateral posterior part of the body. A diamond-shaped translucent area is present between the eyes. Tail fins are transparent with a durker pigmented border on external edges, broader in the posterior end of ventral fin. Above the darker border, the tail is lightly scattered with dark spots. In preservative, the specimens become darker but maintain the natural pattern. Tadpoles near metamorphosis begin to acquire the adult pattern. Tadpoles in formalin kept the overall natural colour pattern, whereas tadpole in ethanol showed a general shrinkage and loss of colour. Metamorphosing toadlets are 10-15 mm long, with an overall coloration (white, red and black) similar to that of the adults, although apparently less contrasted.



Fig. 1. – Lateral view of a tadpole of Scaphiophryne gottlebei. MRSN A4961, Gosner stage 38 (total length 29.1 mm), from Zahavola, Isalo Massif.



# 1 mm

Fig. 2. - Oral disc of Scuphiophryne gottlebei (based upon MRSN A2618) at Gosner stage 38.



Fig. 3. – Tadpole of Scaphiophryne gottlebei half-buried in the sand, a typical position assumed during the day.

Observations in captivity and in nature confirmed that during the day the tadpoles stay close to the bottom and often burrow within the bottom's substrate with half the body embedded in the sand and mud and with the tail projecting obliquely upwards at an angle of about 30-45°. In this position, the tadpoles ingest particles of the substratum. At night they leave the bottom and swim throughout the water column, often reaching the surface where they ingest air.

Mantella expectata Busse & Böhme, 1992 (fig. 4-5)

These tadpoles are of the benthic type (McDiarmid & Altig, 1999).

The body is elliptical in lateral view and ovoid in dorsal view. The snout is dorsally rounded, whereas in lateral view it slopes gently to the oral region and then turns strongly. External nares are located dorso-laterally, almost half way from eyes to snout tip. The eyes are small and directed dorsally.

Tail fins are low and of about equal height, the dorsal fin being lower than the ventral at the ventrule. The dorsal fin originates near the tail-body junction, and the ventral fin at the posterior ventral end of the body. The maximum tail height is at the middle of the tail. The tail tip is rounded with the tail muscle almost reaching the end of the tail.

The spiracle is sinistral with a mid-lateral opening directed posteriorly. The inner wall of the spiracle is present and free from the body. The vent tube is parallel with the ventral margin of the fin, tubular in shape and displaced dextrally, with a medial aperture.

The oral disc is antero-ventral, elliptical, emarginated, with a unisciral row of marginal papillae in the lower labium and on the lateral side of the upper labium. Few submarginal papillae are present in the lateral portions of the upper labium. The papillae are conical, with rounded tips, unpigmented and translucent. The labial tooth row formula is \$(2-5)3(1). The upper jaw sheath is flat on its large medial part with a median concavity, the lower jaw sheath is V-shaped; both are finely serrated and entirely pigmented in black.

In life, these tadpoles are uniformly brownish and speckled with sparse melanophores, denser in the dorsal and lateral posterior part of the body. Tail fins are mainly transparent, slightly scattered with dark spots, especially the dorsal fin. In preservative, the specimens maintained the natural colour pattern.

The morphology of Mantella expectata tadpoles is similar to that of other mantellas of the hestileo group, being of a generalized ranoid type. Tadpoles close to metamorphosis begin to acquire the coloration typical of most of Mantella species: the back is brownish-yellowish, and the flanks blackish. At metamorphosis the froglets measure about 10 mm.

### HABITAT DESCRIPTION

The sandstone Isalo Massif is located within the Central Ecoregion (ANONYMOUS, 2003). At the closest town, Ranohira, the mean monthly temperature is 25.1° C, with an absolute minimum of 3.4° C (June); precipitation is concentrated in the rainy season from late October to February (ANONYMOUS, 1999).



Fig. 4. – Lateral view of a tadpole of Mantella expectata, MRSN A3435, Gosner stage 37 (total length 28.5 mm) from Zahavola 1, Isalo Massif.



Fig. 5. - Oral disc of Mantella expectata (MRSN A3435) at Gosner stage 37.

To provide indications about the ecological preferences in adults and tadpoles of S. gottlebei and M expectata, it is necessary to give an overall description of the Isalo Massif in terms of habitat availability.

The three main habitat types recognised within the Isalo Massif are related to the peculiar topography: (1) the savannahs, (2) open valleys, and (3) narrow canyons

- (1) The sawannahs are subject to repeated fires and are covered with extensive meadows with scattered trees and isolated forest parcels. The night-day temperature difference is high, and the humidity is usually very low. Aquatic habitats are represented by temporary pools (often used for cattle), streams and rivers. The temporary rivers are filled by seasonal rams, and are dry for most of the year. A few permanent or semi-permanent rivers are present and may be accompanied by gallery forests. At these habitats we found species which breed in temporary waters (e.g., Boophis occidentals, Laliostoma labrosum, Psychadena mascaremensis, Scanhoothrus brevis and Drescohus musicaris).
- (2) The open valleys are usually crossed by permanent or semi-permanent torrents with quite wide water beds, cascades and pools, and gallery forests of various sizes. We found frog species that usually need permanent water to breed, such as Mantiductylus of femoralis, Boophis gouldoit and also Boophis occidentalis.
- (3) The rocky and montane part is crossed by canyons of various lengths, widths and depths, and with a variable water presence. Some canyons are very narrow with a sandy bed delimited by sertical rock walls. The habitat is dark and sometimes quite similar to a cave, with a rather low and constant temperature (19-22°C) and high humidity (about 100°). Within these close canyons, segeration is absent (due to scarety of light) or limited to a few isolated trees. Typical species of this habitat are Scaphrophrine gortleher, Mantidacty his corsus and Mantiella expectata.

The canyons can be ideally divided in four tracts, although not all of them are always present. (a) savannah tract, with absent to low walls (0.5-1.5 m high), grass vegetation, sandstone soil substratum with cobbles, small pools (0.1-0.2 m deep) with little or no water, exposed to sainlight and subject to strong evaporation; (b) initial tract with mediumhigh walls (1.5-5 0 m), if present high arboral or shrub-like vegetation in the floodwater bed, thin sandstone substratum with cobbles or isolated stones, and deep water filled pools (0.5-1.5 m), sometimes exposed to sunlight, (c) gully tract, with high to very high vertical walls (5 0 m and more), no vegetation, thin sandstone soil or rocky, substratum, very deep water-filled pools (1.5 m and more), generally no sanlight exposure (in some cases this tract may have a case-like aspect), (d) terminal tract, with high to very high vertical or concave walls directly in contact with the watershed, possibly temporary waterfalls, absent or scarce flood-water bed vegetation, water-filled pools of different depths, temporarily exposed to sunlight.

Adults of S. guithern were usually found within the canyons, where they burrow in the sandy substrate or hide in cavities in the walls. In rare cases we found them outside the canyons, As a consequence, the tadpoles were usually found in temporary pools excavated by running water in the rocks within the narrow canyons, gully and terminal tracts (fig. 6). In some cases, especially after heavy rainfalls, tadpoles were found in the initial tract. In December 2004, we found tadpoles that had likely hatched at the beginning of October after.



Fig. 6. Habitat of Scaphiophicine gottleber at Malaso, Isalo Missit. Gully tract of the canyon, with deep and semi-permanent water pools.

more than two months, they were still without hind legs. For this reason, we suspect that metamorphosis in this species takes 2-3 months, according to the local climatic conditions.

Adult individuals of M expectata were found in open areas along the small streams quite exposed to the sum M existally did not observe the mantellas within the real campons, although in some occasions they were seen at the initial tract. The tadpoles were found in the small pools in open areas, only rarely within the canyons. Tadpoles of M expectata were generally found in the saxannah and mittal tract of canyons, quite exposed to the smillshy, although in some cases they could be present in the other tracts (fig. 7), M expectata breeds and completes its larval development in about 1-2 months.

We also measured the chemical water parameters at two of the studied sites: (1) "Zahavola?" (presence of S gottlebe't adopcies), water temperature 24°C, pH 5.23, conductivity 10.04 aS/cm, O<sub>2</sub> 8.8 mg/l; (2) "Zahavola 3" (presence of M. expectata tadpoles), water temperature 26.6°C, pH 7.25, conductivity 8.07 µS /cm, O<sub>2</sub> 2.7 mg/l.

### DISCUSSION

The discovery and description of the tadpole of Scaphiophrime gottleber allows us to make some preliminary comparisons with the general morphology of tadpoles of other species belonging to the genus Scaphiophrime At present only the tadpoles of Scalcaratu and of the recently described S. menabrusis are sufficiently known (BLOMMERS-SCHLÖSSER, 1975; BLOMMERS-CHOSSER & BLASSE, 1991; GLOSSER et al., 2005).

Concerning S calcanata, the line drawing and the written description of the tadpoles suggested that they were nektonic. The text also indicated that their beak was not keratinised. As stressed in Wasse issue's (1984) study of the internal anatomy, this statement was wrong, since these mouthparts are keratinised. Apart from this, the description of this tadpole does not differ much from what we report for S. guitther. Both species have a terminal mouth surrounded by dermal papillae. Possible differences concern the lack of the extended flap on the lower hp and the narial position, which appears nearer to the tip of the snout in S. calcanata and nearer to the eye in S. guitther.

The tadpole of Scaphiophisme gottlebet differs from that of Smenabensis by body shape, by marial distances (nearer to the eyess same distance to snout tip and to eye). Similanties are shared in the morphology of the oral disc with unpigmented jaw sheaths and marginal conical papillae, and on the displacement of the spiracle (Giose et al., 2005).

The tadpoles of Scaphiophrine gottleber also show unique feeding habits and an associated particular swimning behaviour. During the day they usually stay close to the bottom and burrow within the substrate, propelled by intermittent movements of tail and body, with half the body dug into the sand and with the tail obliquely upwards (at an angle of 35-40°). In this half buried position they ingest particles from the mud and sand substratum. In fact, in all collected tadpoles the intestion was completely filled with detrius. During night time the tadpoles leave the bottom and swim throughout the water column while apparently filtering suspended particles. As far as known the only other tadpoles that show somewhat similar habits belong to the marchylad Onophrine robustia. This tadpole is a passive filter-feeder in a

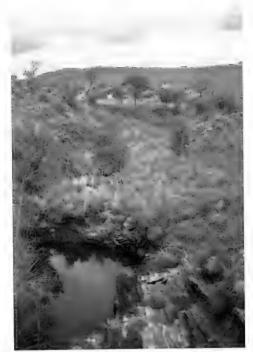

Fig. 7.—Habitat of Maniella expectata at Lola. Isalo Massif. It is represented by a temporary stream at the beginning of the initial tract of the typical montaine carryons.

full fossorial habitat with related unique morphological features (Wassersug & Pyburn, 1987)

The odd feeding habits make it hard to place the S. gottlehet tadpole in the ecomorphological categories of McDiarmo & Altrio (1999). If forced into this classification, it should be considered as intermediate between "suspension feeder type 2" and "suspension rasper" and between "benthic" and "psammonic". For this reason we council the name "psammonic" from the own ecomorphological category. This category describes a tadpole with keratinised mouthparts and papillae, ventro-lateral spiracle, dorso-lateral eyes, feeding partially by filtering suspended particles within the water column and by direct ingestion of substratum through active burrowing, and active day and night.

Four other Scaphiophry ne species (S. brevis, S. 9s, from Andringitra [formerly attributed to S madaguscaruensis], S. madaguscaruensis from Ankaratia, and S mammanate from Andarishe area) were cursornly described by Gi.aw & Verscris (1994), Verscris et al. (2002) and Bidgi (2002), but none of these data allows any detailed comparison. Anyhow, from the observations and photographs in these publications, we presume that the tadpoles of these species are similar to that of S gottleber in having; (1) a ventro-lateral spiracle; (2) keratimized jaw sheaths. (3) an absence of teeth, (4) dorso lateral eyes, (5) a general robust body shape, and (6) suspension and/or macrophagous feeding habits. Furthermore, these tadpoles are also transitional between benthia and nektronic morphotypes and feed on small particles. The general morphological similarity is also confirmed by the photograph of S madaguscaruensis from Ankaratra (Vences et al., 2002), that shows a tadpole very similar to that of S gottleber herein described.

Of the above mentioned characters, the presence in S. madagaveariers of keratimised jaw sheaths, described by Giaw & Verscis (1994), has been recently confirmed by Haas (2003) Maybe, as observed also in the tadpole description of S. culcurata, the presence of unpigmented but keratimised jaw sheaths lead previous authors to mistake as they assumed that keratimized tissue has to be black.

A more detailed comparative analysis of the Scaphiophisme tudpoles is much needed because the scaphiophyimines have so far been alternatively included in the Raindae, Microhydidae or Hyperoliidae families (Wassussic, 1984) or even in a separate family (Dt Bots, 1992). The type 2 lains of Okron (1953, 1957) was generally considered diagnostic of the Microhyhdae, but indeed lainse of scaphiophryunes and many other microhylids remain unknown. As shown by Bi Osmitism-Schillossic and Wassissics's works, now confirmed by the description of the S. gottlehet tadpole, the tadpole groups after Okron often appear inadequate to provide clear phylogenetic information, Furthermore, the inclusion the genus Paradoxophy la within the Scaphiophrynmae should be re-investigated, as this genus has a specialised filtering tudpole (ANDRIONE et al., 2006). So far, the information available does not provide an ungequivocal indication.

Finally, tadpoles of the genus Mantella are less crucial in determining phylogenetic addition because they belong to the typical ranoid morph. Moreover, the genus Mantella appears very homogeneous in terms of morphology and ecology. The only detailed data were reported for Mantantaca by Arnol 11 (1965) and later summarised by BLOMBIRS SCHLOSKE & BLANC (1991). Indeed, both species share a labial tooth row formula of \$5(2-5)/6(1) and have an emarginated oral disc with papillae on the lower labum Papillae in M.

expectata are displaced in a uniserial row whereas in M aurantiaca they are apparently biserial. In contrast, M. laevigata differs in having a reduced labial formula of 3(2-3)/3 or 4(2-3)/3(1-3) and a stronger and more notched horny beak (GLAW & VENCES, 1994). Further comparisons with other species are not possible because of lack of information.

### ACKNOWLEDGMENTS

This work was supported by the Nando Peretti Foundation, the National Amphibian Conservation Center the Declining Amphibian Population Task Force / ILICN (Seed Grants and Rapid Response Fund), the Madagascar Fauna Group, Conservation International, Gondwana Conservation and Research, and the Wildlife Conservation Society Thanks are also due to the Malagasy authorities for collection and export permits, G. Aprea, F. Mattioli, J. E. Randrianirina and T. J. Razafindrabe assisted in the field. M. Vences helped with the genetic species identification in the framework of a project founded by the Volkswagen Foundation and with critical comments on an earlier draft of this paper. We are also much grateful to R. Altig and A. Dubois, who were so patient to read, correct and comment several earlier drafts of this manuscript, and to R. J. Wassersug for crucial bibliography.

### LITERATURE CITED

- ANONYMOUS [Projet ZICOMA], 1999. Les zones d'importance pour la conservation des oiseaux à Madagascar, Projet ZICOMA.
- ANONYMOUS [Association Nationale pour la Gestion des Aires Protegees], 2003 Plan de gestion du réseau national des aires protegées de Madagascar, Revised version Antananarivo, Madagascar, ANGAP & Ministère de l'Environnement. ALTIG. R., 1970 A key to the tadpoles of the continental Unites States and Canada. Herpetologica, 26.

180-207

- ALTIG. R. & Mc DIARMID, R. W., 1999. Body plan: development and morphology. In: R. W. Mc DIARMID & R. Altig (ed.), Tadpoles, the biology of aniran largue, Chicago Univ. Press; 24-51,
- ANDREON, F., CADEF, J. E., GLAW, F., NUSSBAUM, R. A., RAXWORTHY, C. J., VALLAN, D. & VENCES, M. 2005 - Species review of amphibian extraction risks in Madagascar conclusions from the Global Amphibian Assessment. Conserv. Biol., 19 (6): 1790-1802

ANDREONE, F & LUISHLE, L. 2003 Conservation priorities and potential threats influencing the hyper-diverse amphibians of Madagascar, It. J. Zool., 70, 53-63

- ANDREON, F. APRIA, G. ODILRNA, G. & VENCES, M., 2006 A new narrow-mouthed frog of the genus Paradoxonhyla (Microhylidae Scaphiophryninae) from Masoala rainforest, northeastern Madapascar, Acta hero. 1: 15-27.
- ARNOULT, J., 1965. Contribution a l'étude des Batraciens de Madagascar Ecologie et developpement de Mantella aurantiaca Mocquard, 1900. Bull. Mus. natn. Hist. nat , 37 931-940
- Biscii E., 2002 Marmo in terrario. Allevamento e riproduzione di Scaphiophiane maimorata. Aquarum, 5, 60-65
- BLOMMERS-SCHLOSSER, R. M. A., 1975. Observations on the larval development of some Malagasy from with notes on their ecology and biology (Anura Dyscophinge, Scaphiophryne and Cophylinae). Beaufortia, 24: 7-26
- BLOMMERS-SCHLOSSER, R. M. A. & BLANC, C. P., 1991. Amphibiens (premiere partie) Faunc de Madagascar, 75 (1): 1-380
- BUSSE, K. & BOHME, W., 1992 Two remarkable frog discoveries of the genera Mantella (Ranidae Mantellimae) and Scunhiophryne (Microbylidae Scaphiophryninae) from the west coast of Madagascar, Rev. fr Aquariol , 19 (1-2): 57-64

- GLAW, F. & VENCES, M., 1994 A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar 2<sup>nd</sup> edition, including mammals and freshwater fish. Koln, Vences & Glaw Verlag. 1-480.
  GLOS, J. GLAW, F. & VENCES, M., 2005. A new species of Scapilhorith-in from western Madagascar
- Copera, 2005 (2): 252-261.

  GOSNER, K. L., 1960 A simplified table for staging anuran embryos and larvae with notes on
- GOSNER, K. L., 1960 A s.mplified table for staging anuran embryos and larvae with notes on identification. Herpetologica, 16: 183-190.
- HAAS, A. 2003 Phylogeny of frogs as inferred from primarily larval characters (Amphibia Anura) Cladistics, 19 23-89
- McDiarmid, R. W. & Altig, R., 1999 Materials and techniques. In: R. W. McDiarmid & R. Altig (ed.), Tadpoles: the biology of anuran larvae, Chicago Univ. Press. 7-23.
- ORTON, G. L., 1953. The systematics of vertebrate larvae. Syst. Zool., 2: 63-75
- VENCIS, M., GLAW, F & BOHME, W 1999 A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae) taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs. Al. tes. 17 (1-2) 3.77
- VENESS, M., APREA, G., CAPRIGLIONE, T., ANDREONI, F. & ODILENA, G., 2002. Ancient tetraploidy and slow molecular evolution in Scaphiophysise: ecological correlates of speciation mode in Malagassy relict amphibians. Chrom. Res. 10: 127-136.
- WASSERSLG, R. J. 1984 The Pseudokemisus tadpole a morphological link between microhylid (Orton type 2) and ranoid (Orton type 4) larvae. Herpetologica, 40: 138-149
- WASSERSUG, R. J. & PYBURN. W. F. 1987 The biology of the Pe-ret' toad, Otophryne robusta (Microhylidae), with special consideration of its fossorial larva and systematic relationships. Zool. J. Linners Soc. 91: 137-169.

Corresponding editor: Alain Dubois

### APPINDIX

### LIST OF EXAMINED SPECIMENS

All the collecting sites are within Ranohira Fivondrononana, Franarantsoa Faritany, Madagascar. An asterisk (\*) indicates ethanol fixed specimens.

Scaphrophrvne gottlebei Busse & Böhme, 1992: MRSN A2618 (n=1) and A2619\* (n=1), 1890 Massif, Parc National de l'Isalo, Vallee du Petit Nazareth, 22°32,913, 45°21,72°E, 890 m, leg v Mercurio, 2112004: MRSN A496 (n=3), Isalo Massif, Parc National de l'Isalo, Marojana River, 22°27'43'S, 45°22'40'E, 867 m, leg. V Mercurio, 15 X1 2004; MRSN A4962 (n=6), Isalo Massif, Zahavola 2, 22°37,38'S, 45°21'52'N, 825 m, leg. F. Andreone, E. Mattoli & V. Mercurio, 20 X1,2004;

Mantella expectant Busse & Böhme, 1992. MRSN A3432 (n = 22) and MRSN A3433 (n = 23), Isalo Massif, Andranomena, 48°18 86°E, 22°45 71°S, 86 m, leg F Andreone, V Mercurro & J. E. Randrantma, 28 L 2004, MRSN A3434, (n = 2), Isalo Massif, Parc National de l'Isalo, Zhakvola 3, 45°21 48°E, 22°37 51°S, 835 m, leg V Mercurro, 211 2004; MRSN A3435 (n = 2), Isalo Massif, Parc National de l'Isalo, Andobiassheimia, 45°17 28°E, 22°49 79°S, 630-680 m, leg. F Andreone, G. Aprea, V Mercurro & J E Randramrina, 151.12064.

### Description of the tadpole of the Malagasy treefrog Boophis andohahela

Meike Thomas\*, Liliane Raharivololoniaina\*\*
Frank Glaw\*\*\* & Miguel Vences\*\*\*\*

\* Department of Genetics, University of Cologne, Zulpiene Strasse 47, 59674 Koln, Germany 

"make thomas@uni-koeln de>

\*\* Department of Biologic Animale, Université d'Antananiron, 
Antananiro IOI, Madagascar

\*\* Zoologische Straitssamming, Münchhausenstr. 21, 81377 München, Germany 

\*\*\* Bustinité for Biologicarie ay au Ecosyem Dynamica, Zoological Museum, 
Université of Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81377 München, Germany 

\*\*\* Université of Straits Samming Minchhausenstr. 22, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 81374 München, Germany 

\*\*\* On Colombia Straits Samming Minchhausenstr. 21, 8137

We describe the larval stages of the Malagasy treefrog Boophis andohahela, based on specimens identified by their DNA sequences. The tadpoles were collected in a stream pool under a waterfall and were dwelling on submerged rocks. They show a rather distinctly flattened and convex body shape. Their oral disk structure and labial tooth row formula lattess species or you.

### INTRODUCTION

The genus Boophir Tschudt, 1838 contains a radiation of treefrogs which belongs to the endemic family Mantellidae from Madagascar and the Comoro island of Mayotte (VEX.ES et al., 2003). The genus currently contains about 48 species (GLAW & VINCTS, 2003), but new that are continuously, being discovered, and many species have been already identified and awart formal description (VALLAN et al., 2003). Florgs of this genus are arboreal, with typical treefrog habitus, enlarged finger discs, broad and anterordy rounded head, large eyes and no dorsolateral ridge (GLAW et al., 2001). According to BLOMMIRS-Serut (SSS) & BLANC (1991) and GLAW & VENCIS (1994), seven phenetic species groups are distinguished in the genus.

Within Boophis, two major clusters can be distinguished depending on the site of reproduction, the pond breeders of the Boophis replinearm star group appear to be characterized by ancestral states of several characters (VINCIS et al., 2002) but they were grouped as a homophyletic group in a more recent analysis (VINCIS et al., 2003). It is clear, however, that

Current address; Zoological Institute, Fechnical University of Braunschweig, Spielmannstr. 8, 38106
 Braunschweig, Germany

the species-rich assemblage of brook-breeders is a homophyletic, probably monophyletic group (RICHARDS et al., 2000; VENCES et al., 2002, 2003)

One of the species assemblages in this lotic lineage is the Boophus hurens group that contains a number of morphologically extremely similar, medium-sized green-coloured treefrogs. The number of species in this group has climbed up from one (BLOMMESS-CHLOSSER & BLANC, 1991) to 12 (GLAW & VENCES, 2002). Larval stages are known for only three of these, Boophis hurens (Boulenger, 1882), Boophis ankearata Andreone, 1993 and Boophis juegers Glaw & Vences, 1992 (BLOMMERS-SCHLOSSER, 1979; GLAW & VENCES, 1994) We here describe the tadpole of one (further species of the B. Inteus group, Boophis andohahela Andreone, Nincheri & Piazza, 1995.

### MATERIAL AND METHODS

Specimens were collected in January 2003 in Ranomafana National Park, Fianarantsoa Province, southeastern Madagascar, from a brook in the rainforest. The habitat was a pool underneath a waterfall (ea. 847 m above sea level, 21º15.77S, 47º24.78 E), which dropped down about five meters along rocks. The pool was very deep (more than 2 metres) and had a diameter of at least seven metres. Specimens were attached to the submerged rocks in the pool and were found on rocks in quiet water areas as well as on rocks positioned in strong current. Collected specimens were anesthetized and killed in a solution of highly concentrated chiorobutanol. The deat tadpoles were assigned to morphotype categories using a stereoni-croscope From one specimen of each of these categories a piece of tail was taken as a DNA tassue sample. Subsequently all tadpoles were preserved in 4 huffered formalin. Adult and latival voucher specimens were deposited in the herpetological collections of the Universite d'Antananarivo, Departement de Biologie Animale (UADBA), Zoologische Staatssammlum Munchen (12SM) and the Zoologiscal Museum Amisterdam (ZMA).

Species identification was based on DNA sequences. We amplified a fragment of about Sop of the mitochondrial 165 rRNA gene of each tadpole sample, using primers and protocols described in Thomas et al. (2005), and compared it with homologous sequences of adult specimens DNA sequences were deposited in Genbank (accession numbers AY86216-AY863217 for the two tadpole DNA vouchers, and AY848447-AY848448 and AY848456 for three comparative adult specimens)

Drawings and descriptions are based on the DNA soacher, and other representative semisimens of the same series were used to supplement structures missing because of tissue simpling. In order to assess morphological variability, measurements were taken from sax specimens of the series using dial calipiers: values were taken to the nearest 0.1 mm. All tadipoles were staged according to GoSNI (1960). Terminology is based on ALTIG & McDiaramio (1999) with some modifications. Body length is estimated by measuring the distance from the tip of the snout to the body terminus, which is the junction of the posterior body wall with the thal axis (A.1 tio. & McDiaramio, 1999). Tall length is defined as the distance from the body terminus to the absolute up of the tail (A.1 tio. & McDiaramio, 1997). Total length is self-incl to the wides from the body terminus to the absolute up of the tail (A.1 tio. & McDiaramio, 1997).

of the "head" right behind the eyes, not in the intestinal part. Eye diameter is the maximum width of the orbit. Intervoltal distance is measured between the centres of the pupils; internanal distance is measured between the centres of the nares. The distance between tip of snout and nairs is taken to the centre of the nairs. Distance between tip of snout and spiraculum is also taken up to the centre of the eye. Distance between tip of snout and spiraculum is also taken up to the centre of the spiracular aperture. Tail muscle height is first measured vertically from the junction of the body wall with the ventral margin of the tail muscle and secondly measured at midtal. Tail height michalight is and caudal musculatures taken at its maximal vertical extent. Dorsal fin origin is defined relatively to the tail body junction. The formula of labial tooth rows follows Dispos (1995). The mouthparts include upper tooth rows (UTR) and lower tooth rows (LTR).

### RESULTS

Boophis analohahela was described from Andohahela National Park in south-eastern Madagascar (ANDRION et al., 1995). Our surveys of south-eastern rainforests yielded, in 2003 and 2004, several specimens that agreed with this spocies in general morphology and coloration: (1) at Ambatolahy forest next to Rainomafana National Park, 21º14 632°S, 4º725.573°E, 15′f in a s.l. (specimens ZMA 2001-20018 and 2004, collected in February 2004): (2) close to the first locality, between Voluparara and the entrance of Rainomafana National Park, no coordinates taken (specimens ZSM 665.2003, collected on 17 January 2003): (3) at Vevembe forest, close to Vondrozo, 22º47 686°S, 47º11.228°E, 581 m a.s.l. (specimens ZMA 20019 and 20125-20126, and UADBA 24º29, collected on 10 February 2004). Specimens from Vevembe were observed calling, their advertisement calls fully corresponding to those of topotypical specimens as described by Andrion free of these adult specimens was sequenced, the two sequences from the Rainomafana region (specimens ZMA 20018) and ZSM 665 2003) resulting fully identical, the one from Vevembe (ZMA 20125) having 6 substitutions compared to those from Rainomafana (1.2° in pairwise sequenced divergence).

Two tadpole series from Ranomafana with the field numbers FG/MV 2002 1802 (catalogued as ZSM 667.2004) and FG/MV 2002 1803 (catalogued ZSM 668.2004) had sequences fully identical with the adult sequences from Ranomafana, and their sequences strongly differed from all other frog species studied in this region. In terms of DNA barcoding we therefore consider these tadpoles to be reliably identified. We based the following description on a subset of the specimens from one of these series (ZSM 667.2004). Specimens from the second series agreed in general morphological features.

Latvae of B andshahela are exotrophic and benthic tadpoles of Orton's (1953) type IV. The coloration shows irregular pattern of dark areas on a light ground. The mitestinal spiral is clearly visible through the abdominal wall. In life, most of the observed specimens showed a yellow coloration on the tail, the fins were almost without pigmentation, just a yellow glummer was visible.

We selected the DNA voucher of the series ZSM 668-2004 and five additional tadpoles of this same series, of representative size and stage, and in good state of preservation, for the

Thomas et al 9

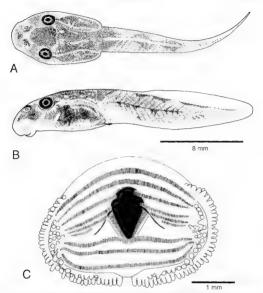

F.g. 1 Drawings of a tudpole of Boophis andshahela from the series ZSM 667 2004. On top (A) the speaments shown in dorsal stew with its relatively large eyes, in lateral stew (B) the very low body shape is visible, the oral apparatus (C) shows the dense row of marginal pupillar with its large intend gap in the upper libitim and its small gap in the lower libitim.

description. The DNA souther specimen had a part of the tail removed for DNA extraction. All specimens were in stage 25. Detailed morphometric data of the specimens are given in tab. 1. The larvae of B undolubeled have a total length of 21.84 ± 0.76 mm (mean ± standard devation). They show an oval to more of less thombis body shape in dorsal view (fig. 1A) and the body withly a shout 58 or 6 body length. The smout is failty rounded, and the upper

Table 1 Morphometric measurements (mm) of six tadpole specimens of Boophis andohahela (series ZSM 667 2004, all in stage 25) collected in Ranomafana National Park

| Character                 | n | Mean  | Standard<br>deviation | Minimum | Maximun |  |
|---------------------------|---|-------|-----------------------|---------|---------|--|
| Body length               | 6 | 8.03  | 0.66                  | 7.3     | 89      |  |
| Tail length               | 5 | 13.98 | 0.58                  | 13.5    | 14.9    |  |
| Total length              | 5 | 21.84 | 0.76                  | 20.8    | 22.6    |  |
| Body width                | 6 | 4.66  | 0.52                  | 4.3     | 5.7     |  |
| Eye diameter              | 6 | 1.20  | 0.11                  | 1.1     | 1.4     |  |
| Interorbital distance     | 6 | 3.02  | 0.19                  | 2.9     | 3.4     |  |
| Internarial distance      | 6 | 1.37  | 0.05                  | 1.3     | 1.4     |  |
| Distance snout-naris      | 6 | 1.25  | 0.12                  | 1.0     | 1.3     |  |
| Distance naris-eye        | 6 | 1.78  | 0.12                  | 1.6     | 1.9     |  |
| Distance snout-spiraculum | 6 | 4.82  | 0.38                  | 4.3     | 5.4     |  |
| Tail muscle height 1      | 6 | 2.60  | 0.09                  | 2.5     | 2.7     |  |
| Tail muscle height 2      | 6 | 2 05  | 0.08                  | 2.0     | 2.2     |  |
| Fin height                | 6 | 3 30  | 0.28                  | 2.8     | 3.6     |  |

mouthpart is anterior. The eyes are relatively large (daumeter about 15% of body length). They are positioned dorsally and directed dorsolaterally. In ventral view the eyes are not visible. The internanal distance is about 45% of the interorbital distance. The rounded nams is moderate in size, directed dorsally and positioned closer to the snout than to the eyes. In lateral view (fig. 1B), the body shape is very depressed and in some specimens shows an extreme concave shape ventrally. The snout is rounded. The spiracle is sinistral and 3½% of the tube are attached to the body wall, it is positioned laterally (closer to venter than to dorsum) and oriented posterodorsally. The spiracluture opening is oval and situated slightly below the level of the apex of myotomes of tail musculature. The tail musculature is strong, of almost uniform height until the midtall, in the divistal half of the tail the musculature is gradually tapering and almost reaches the tail tup. The fins are moderate. The dorsal fin originates near the dorsal fail hody junction, but really expands just after one fourth of the tail length. Like the ventral fin, the dorsal fin has a concave shape. The point of maximum fin height is located in the third fourth of the tail. The anal tube is short, tubular and medial with a lateral displacement to the right, the opening is directed posterolaterally.

The oral apparatus (fig. 1C) is generalized. It is positioned ventrally and there is no lateral emargination present. The upper labrum shows a large medial papillae gap. The rest of the oral disc is bordered by a dense row of marginal papillae, except a small part in the middle of the lower labrum. Submarginal papillae are present in the lateral parts and cover almost the whole lower labrum, just a small area in the middle being free of submarginal papillae. The labral tooth row formula is 24+4/1+12. In the upper labrum, the tooth rows become continuously shorter from UTR, to UTR, UTR, is the first row that touches the beak LTR, has ashort medial gap. The just sheaths are slightly serrated, the coloration is white with black pigmentation. On the upper labrum the beak has a wide opened reserved U-shape, whereas the lower beak is a compact element with a slight V-shaped grooving.

### Discrission

DNA barcoding has proven to be a valuable tool to assign larval stages to adult species, especially in cases were rearing would be very time-consuming (HEBERT et al., 2004; THOMAS et al., 2005) In the case study reported here, we have even used this method first to assess the conspecificity of adult specimens from several localities, and in a second step to verify tadpole identification. In Boonhis andohuhela, as in other species of the B. liteus group, the original green colour quickly fades to yellow and later to white, with the slight species-specific chromatic characters totally vanishing. Even living frogs have few diagnostic characters, and the most distinct one (light dorsolateral lines on the anterior part of the body) can also be found in other species. Hence, the only adult specimens in our collection that could be reliably identified using traditional methods were those from Vevembe, because here we could collect them while emitting their diagnostic advertisement calls (described by ANDREONE et al., 1995). These differ clearly from those of all other representatives of the B. hiteus group, except B jaegeri (see GLAW & VENCES, 2002) which strongly differs genetically. Adult specimens collected at Ranomafana were assigned to B. andohahela because of agreement in live coloration and low genetic differences to a specimen from Vevembe. In turn, tadpoles from Ranomafana were identical in their DNA sequence to adults from this region. Altogether five DNA sequences of B andohuhela (two tadpoles and three adults) were available, and the differences among these were much lower than to all other species of Boophis, confirming the validity of molecular taxonomy to identify larval stages of tropical anurans.

According to BLOMMERS-SCHLÖSSER (1979) and GLAW & VENTES (1994), the tadpoles assigned to B. Interns and B. puegers are characterized by the following morphologies, labual tooth formula 1.5+5/3 or 13+4/3 with a large number of papillae, gap in papillae on the upper labium and median gap on the lower labium; body not conspicuously flattened in B. buteus, slightly flattened in B. puegers. Hence, the general oral morphology of B. andichabela agrees relatively well with its close relatives its rather flattened, almost concave ventral body shape mught be an adaptation to adhesion to submerged rocks in strong currents and remunds tadpoles of B. andicatura tabriefly described in GLAW & VENTES, 1994) and of representatives of other species groups. Boophis mujori (Boulenger, 1896) (Boophis mujori group). Boophis rappodes group). This indicates that several characters of the tadpole morphology in Boophis have undergone extensive parallel evolution in similar habitats. Deciphering the pathways and ecological correlates of the recurrent adaptations to more or less extreme lotic conditions must await a better knowledge on the phylogeny of these frogs, and the descriptions of the larval stages of more species.

### ACKNOWLEDGEMENTS

We are grateful to M. Puente, D. R. Vientes and W. Vorde Zum Sieve Vording for their help in the held Special thanks are due to D. Tautr (Cologies) who made it possible to obtain the DNs sequences his lan Permits for collection and export of specimens were kindly issued by the Minister des Faure. Foreis of Madagascar, This work was carried out in the framework of a cooperation accord among the Departement of Brologie Anniae, Universitie d'Antanaansvi, the Association Nationale pour Gestion des Aires Protegees (ANGAP) and the Zoologische Staatssammlung Munchen, and supported by grants of the Volkswagen Foundation and the Dearksher Akademischer Austauschidenst.

### LITERATURE CITED

- ALTIG. R. & McDiarmid, R. W., 1999 Body plan development and morphology. In R. W. McDiarmid & R. Altig (ed.), Tadpoks the biology of amoun lassue, Chicago, University of Chicago Press, 24,51.
- ANDRIONE, F., NINCHERI, R. & PIAZZA, R., 1995 Un nouveau Boophis vert (Ranidae Rhacophorinae) des fôrets pluviales du Sud de Madagascar. Rev. fr. Aquariol., 21: 121-127
- BLOMMERS-SCHLOSSER, R. M. A. 1979 Biosystematics of the Malagasy frogs. II The genus Booplus (Rhacophoridae), Bydr. Dierkunde, 49 (2), 261-312.
- BLOMMERS-SCHLOSSER, R. M. A. & BLANC, C. P. 1991. Amphibiens (premiere partie). Faune de Madaguscor, 75 (1): 1-379.

  DLBOS, A. 1995. Keratodom formulae in anuran tadpoles. proposals for a standardization. J. coal.
- Syst. evol. Res., 33 1-XV.
- GLAW, F & VENCTS, M., 1994 A fieldguide to the amphibians and reptiles of Madagascar Second edition, including maminals and freshwater fish. Köln, Vences & Glaw Verlag. 1-480, 48 pl.
- ---- 2002 A new cryptic treefrog species of the Boophis hiteus group from Madagascar bioacoustic and genetic evidence. Spixiana, 25: 173-181
- ---- 2003. Introduction to Amphibians. In S. M. Goodman & J. P. Benstrad (ed.), The natural history of Madagascar, Chicago & London, The University of Chicago Press. 883-898.
- GLAW, F., VENCES, M., ANDRIOM, F. & VALLAN, D., 2001. Revision of the Boophes majori group (Amphibia Mantellidae) from Madgascar, with description of five new species. Zool J. Ium. Soc., 133, 495-529.
- GOSNER, K. L., 1960. A simplified table for staging anaran embryos and larvae with notes on identification. Herpetologica, 16, 183-190.
- HIBLRT, P. D. N., PINTON, E. H., BURNS, J. M., JANZEN, D. H., & HALLWACHS, W., 2004. Ten species in one. DNA barcoding reveals cryptic species in the neotropical skapper butterfly. Astraptes Julgerator. Proc. natl. Acad. Sci. USA, 10:1-14812-14817.
- ORTON, G. L., 1953. The systematics of vertebrate larvae, Syst. Zool., 2, 63-75.
- RICHARDS, M.C., NUSBAUM, R.A. & RANNORTHY, C.J., 2000. Phylogenetic relationships within the madegasean boophids and mantellids as elucidated by mitochondrial ribosomal genes. African J. Herp., 49, 23-32.
- THOMAS, M., RAHARI OGLOGIOMAINA, L., GLAW, F., VINATS, M. & VILITIN, D. R., 2005. Monitane tadpoles in Madagascar molecular ineutification and description of the Larval Vagges of Mandiant fits elegins. M. made cursus and Boophis hausenit from the Andringstra Massid. Copena, 2005. 174-183.
- VALLAN, D., VENCES, M. & GLAW, F., 2003. Two new species of the Boophis mandraka complex (Anta-Mantellidae) from the Andasibe region in eastern Madagascar. Annihibia-Reptilia, 24, 305-319.
- VENCES, M., ANDREOSE, F., GLOW, F., KONCEL, J., MEYER, A., SCHMERR, H.-C. & VEITH, M., 2002. Exploring the potential of life history key unnovation brook breeding in the radiation of the Malaeasy treefrog eeius Booobis. Nol. Ecol., 11, 1453-1463.
- VINCES M., VILITES D. R., GLAW, F., BRINKMANN, H., KOSLCH, J., VILITH, M. & MEYER A., 2003. Multiple overseas dispersal in amphibians. Proc. rov. Soc. London, (B), 270: 2435-2442.

Corresponding editor, Stephane GROSHAN.

## Description of advertisement calls of six species of the genus *Chaparana* (Ranidae) from Nepal and India

### Stéphane GROSJEAN & Alain DUBOIS

The advertisement calls of six species of the genus Chaparana (subgenus Paa) are described in details, those of two of them (Chaparana minica and Chaparana vicina) for the first time. For each species various temporal and frequency parameters are given. Each call is illustrated by an oscillogram, a spectrogram and a spectrum. The general characteristics of these peculiar calls are discussed as adaptations to a noisy torrent environment. The calls and modes of life of these frogs are consistent with their taxonomy based on morphological and molecular characters.

### INTRODUCTION

This paper is devoted to the description of the advertisement calls of six species of the subgenus Paa of the genus Chaparana Bourret, 1939, as redefined by Ohler & Dubois (2006). This genus of the ranid tribe Paint (Di Bots, 1992, Oiller & Dubois, 2006) includes 26 species distributed in South and Southeast Asia (Pakistan, India, Nepal, western China through Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam) (Dubois, 1976, Frost, 1985; Fei, 1999). The species of the genus Chaparana are torrent-living species. The males of these species usually call at night from the bed of the torrent, very often hidden under stones and rocks or below the bank, more rarely sitting in the water in more open places of the torrent bed (Di Bois, 1976, 1977b) They are distributed along the torrent which avoids interactions between them (Dt.Bois, 1977b). The loud and continual background noise of the running water as well as their calling sites triggered the frogs to develop an advertisement call adapted to this environment, a type of call seldom encountered in the other species of Ranidae, except for those living in the same kind of habitats, such as Aniolops (Dt Bois, 1977a). The calls of some of the species described hereafter have already been briefly described by Du Bois (1977b) We decided to redescribe them to provide parameters which were not measured at that time and to give standard descriptions of calls which can be used for comparison in future studies. The calls of six species of Chaparana (Paa) were recorded during field work in Nepal and India by the second author in 1972, 1973 and 1977 (tah. 1). However, the distributions of these species are larger: Chaparana (Paa) rostandi lives in Nepal only, Chaparana (Paa) weina occurs in India and Pakistan, Chaparana (Paa) numea in India and Nepal, and Chaparana (Paa) hebigii and Chaparana (Paa) polumin are found in Nepal and China (Dusois, 1976, 1980, 2000, Frost, 1985). They are all mountain species which occur mostly at high altitudes.

### MATERIAL AND METHODS

Recordings (tab. 1) were made using either a Uher Report 4000 or a Sony TCDM-5 tape recorders, and Scotch magnetic e15 and TDK SA-X90 tapes. Oscillograms, spectrograms and spectrums were prepared with the software tool Canary 1.2 from the Cornell Laboratory of Ornithology (Charle et al., 1995). The sampling rate used to convert the signals to digital format was 22 254 Hz with 16-bit precision. A filter bandwidths of 349,70 Hz and frame length of 512 bounts were used for both spectrogram and spectrum analyses.

The following measurements were taken from the oscillogram duration of calls (do), duration of notes (dn) and intervals between notes (din), number of notes per call (nn) and note rate (number of notes per second, ms). Frequency measurements were made from the spectrum of a few notes within the signals. The frequency values given (in text and tab. 2) are the means of the values of the same frequency band of those notes. The visible frequency bands are noted (I b to f5b (when possible) from the fundamental frequency to the highest harmonize.

The recording of the call of *C vicina* was interfered by a significant background noise. So we do the software Signalyse 3.10 which proves to be more efficient to filter signals: frequencies below 300 Hz and above 500 Hz were cut off, oscillograms and spectrogram were built with Canary 1.2. The call of *C minica* was recorded with deficient batteries in the tape recorder. So one can hear an important speed difference when the tape is played with a Uher in good condition. The tape was re-recorded using the human voice on the tape as an indication for the adequate speed (original speed 17.6 cm/s instead of 19.0 cm/s, that is to say

7.5° nof the normal speed). Therefore there is a probable (slight) error on the measurements of the parameters for time and frequency. The latter should be considered with caution and rounded off (the margin of error could not be estimated). However it seemed useful to publish a description of this call as data concerning this species are rare.

All the specimens are deposited in the collection of the Museum National d'Histoire Naturelle of Paris (MNHN)

Except for C vicinia, no males whose calls are studied here could be caught, so it is impossible to give a soucher number for each animal. Snout-vent lengths were estimated by averaging the snout-vent lengths of males caught in the same population as the singer (Dunois, pers. obs.). The MNHN collection numbers of the individuals taken into consideration for calculation of the means are the following: (1) C hadroidii, 1975 1095-1058, (2) C helvin. 1975 1093, 1975 1097-1098, 1097-1098.

Table 1 List of the species studied with information on the place and date of recording. Air To air temperature, Water To water temperature

| Species                                   | Date and hour of recording           | Country                  | Locality   | Coordinates                          | Altitude              | Air T°           | Water T           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| haparana (Paar hoofesta (Boulenger, 1882) | 05 05 1973 19825-22800               | Nepal                    | Lam Pokhan | 27°06'N, 87°59'E                     | 2910 m                | No data          | No data           |
| ragswana (Pasteroch ga (Cunther 1860)     | 25 06 1973 20h30                     | \epal                    | Ghat       | 27°43'N, 86°43'E                     | 2510 m                | 150°C            | 14 5°C            |
| Japarana Paarm rea (Dabo's, 1974)         | 03 08 1977 22550                     | Ind a (Himacha, Pradesh) | Katra n    | 32°08'N, 77°09'E                     | 1530 m                | 21 0°C           | 24 0°C            |
| haparana (Paci polenini, Sm.13, 1951)     | 23 06 1973 20h20                     | Nepal                    | Thammu     | 27°49 N, 86°41'E                     | 3360 m                | 12 5°C           | 11 5°C            |
| n quirana (Paur restana "Dabos, 1974)     | 21 08 1972 23h00<br>04 09 1972       | Nepal                    | Kayopani   | 28°38'N, 83°36'E                     | 2540 m                | 16 0°C<br>14.5°C | No data           |
| beparana (Paers) ma Stonezka 872)         | 31 08 1972 20h40-21h00<br>10 07 1977 | India (Jammu & Kashmir)  | Paintop    | 28°46'N, 83°43'E<br>33°02'N, 75°20'E | 2890 m<br>2050-2060 m | 16 5°C           | 19 0°C<br>No data |



Fig. 1. Chaparana (Paa) blanfordu (Boulenger, 1882). female MNIIN 1975-1056, Chauki (East Nepal), 15 July 1973.

C. minica. 1989.2057-2058, 1989.2060, 1989.2062, 1989.2064-2067, 1989.2069-2070, 1989.2072, 1989.2073, 1989.2077-2083, (4) C. polumur: 1975.1441-1446, 1975.1457-1458; (5) C. rostandi (Kalopani), 1975.959, 1975.962.964; C. rostandi (Kutsab Terna Tal); 1973.310, 1973.320-321; (6) C. vicina: 1985.1047.

Dates and times of recordings are provided in tab. 1, together with the data on temperature (air and water) when available.

#### RESULTS

### CHAPARANA (PAA) BLANFORDH (Boulenger, 1882)

Chaptraina blauforlit (fig. 1) was recorded during the ramy season in a humid forest rich is small torrents, where calls could be heard all around both during day and right. The call was recorded at right in a small torrent running under trees. The males were calling from the bed of the forest torrent hidden between rocks, so not directly from the ground. Several males were calling which spaced in this torrent.

The call of this species (fig. 2, tab. 2) is short, high-pitched and repetitive. It consists in continuous series of 15-17 short amplitude modulated notes with two lobes (0.026 s.

Table 2 Characteristics of the advertisement call of Chaparana (Paa) blanfordu and Chaparana (Paa) hebigu from Nepal, Chaparana (Paa) minica from India, Chaparana (Paa) polunini, Chaparana (Paa) rostandi and Chaparana (Paa) vicina from Nepal. Only one male was recorded for each species except for P rostandi whose calls of three different males were recorded

SVL, male snout-year length, dc, duration of sequences from first to last note, dic, duration of stlent intervals between two consecutive sequences, dn, duration of notes, din, duration of silent intervals between two consecutive notes; nn, number of notes per call; nns, number of notes per second; (ib., frequence of the band i. Snout-vent lengths are expressed in min, time measurements in seconds and frequencies in Hz Value are given as, mean # standard deviation, minimum-maximum, number of measurements.

| Species                                          | SVL                           | dc                             | dic                           | dn                                 | dın                                | nn                       | nns                       | flb                          | f2b                          | f3b                          | f4b                           | f5b                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Chaparana hlanfordu<br>(Lam Pokhati)             | 40 4 ± 2 0<br>36 5 42 5<br>3  | 3 96 ± 0 44<br>3 65-4 27<br>2  | -                             | 0.025 ± 0.009<br>0.010-0.044<br>32 | 0.236 ± 0.019<br>0.208-0.276<br>30 | 16.0 ± 1 4<br>15-17<br>2 | 41±01<br>40-41<br>2       | 1529 ± 37<br>1469-1548<br>8  | 3076 ± 102<br>2860-3194<br>7 | 4631 ± 87<br>4487-4741<br>8  | -                             | -                            |
| (huparana liebigu<br>(Ghat)                      | 70 I ± 9,7<br>56 4-89 5       | 2 26 ± 0 02<br>2 25-2 28<br>2  | -                             | 0 021 ± 0 003<br>0 016-0 026<br>31 | 0 130 ± 0 032<br>0.097-0.254<br>29 | 15.5 ± 0.7<br>15-16<br>2 | 6.7-7.0<br>2              | 730 ± 52<br>686-784<br>9     | -                            | -                            | -                             | -                            |
| Chaparana mmea<br>(Katrain)                      | 14 5 ± 8<br>11 2 37 2<br>9    | 183±091<br>10:54<br>6          | -                             | 0.087 ± 0.017<br>0.044-0.127<br>81 | 0.207 ± 0.061<br>0.124-0.466<br>72 | 13.5 ± 3.0<br>10-19<br>6 | 3 5 ± 0.2<br>3 3-3.8<br>6 | 1134 ± 43<br>1097-1215<br>20 | 2274 ± 78<br>2136-2410<br>20 |                              | 4497 ± 116<br>4310-4643<br>10 | 5639 ± 116<br>5486-5780<br>9 |
| (haparana pedanan<br>(Thammu)                    | 39 7 ± 2 3<br>37 3-43 6<br>8  | 1 06 - 0 0e<br>0 99 - 11<br>3  |                               | 0 019 ± 0 007<br>0 003-0 030<br>31 | 0 043 ± 0 25<br>0 073-0 210<br>28  | 10 3 ± 0 6<br>10-11<br>3 | 98±04<br>93-101<br>3      | 1642 ± 0                     | 3274 ± 11<br>3260-3284<br>4  | 4954 ± 45<br>4902-4995<br>6  |                               |                              |
| Chaparana rostandi<br>(Kajopani)                 | 5 7 - 5 3<br>46 0-58 7<br>‡   | 0.73 ± 0.10<br>0.66 0.80       | -                             | 0 055 ± 0 006<br>0 046-0 061<br>7  | 0 216 ± 0 029<br>0 186-0 255<br>5  | 35±07<br>3-4<br>2        | 48±03<br>45-50<br>2       |                              | 3138 ± 247<br>2645-3272<br>7 |                              | -                             | -                            |
| (haparana rostandi<br>(Kalopani)                 | \$1.7 ± 5.3<br>46.0+58.7<br>4 | 0 93 ± 0.15<br>0 83=, 04<br>2  |                               | 0 054 ± 0 012<br>0 029-0 068<br>11 | 0 144 ± 0 016<br>0 127-0 177<br>9  | 55±07<br>5-0<br>2        | 59±02<br>58-61<br>2       |                              | 3923 ± 378<br>3194-4212<br>9 |                              |                               |                              |
| Chaparana rostana<br>(Kutsab Terna Tal)          | 49 8 ± 1.0<br>49 0-50 9       | 0.6                            | -                             | 0 059 ± 0 005<br>0 055-0 065<br>4  | 0.131 ± 0.012<br>0.124-0.145<br>3  | 4                        | 6.3                       |                              | 3262 ± 232<br>2919-3429<br>4 | 4883 ± 332<br>4389-5074<br>4 | -                             | _                            |
| Chaparana vicina<br>(Paintop)<br>MNIIN 1985 1047 | 74.2                          | 0.65 + 0.12<br>0.47-0.88<br>10 | 5 06 ± 1 62<br>3 50-7 74<br>6 | 0 056 ± 0 021<br>0 015-0 108<br>69 | 0 054 ± 0 023<br>0 001-0 091<br>45 | 6.3 ± 1 0<br>5.8         | 10                        | 350                          | 700                          | -                            | -                             | -                            |

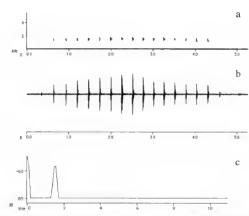

F.g 2 A sequence of the advertisement call of Chaparana (Pau) bhanforth (Boulenger, 1882), Lam Pokhar (Fast Nepal), 5 May 1973 (a) spectrogram, (b) oscillogram, (c) spectrum of a note in the middle of the call

in average) whose intensity increases until half or towards the end of the call, and then decreases in the same way. The average call duration is 4.0 s. The note repetition rate is quite slow (four notes per second). The intensity of each note decreases from its vatir to its end. Each note consists of two lobes, the first one with a large amplitude, the second one with a small one. The dominant frequency corresponds to the first frequency band and it is about 1529 Hz.

### CHAPARANA (PAA) LIEBIGII (Gunther, 1860)

The recordings of Chapmana hebiga were made at night in the Dudh Kosi river bed. The male (fig. 3) could not be caught it was calling hidden down between blocks close to water in this rather large torrent. The females were often seen close to the males, hidden in cavities between rocks.



Fig. 3. Chaparana / Pan, Inchign (Günther, 1860) male at night in its calling site under rock in the torrent's bed, Ghat (Center-East Nepal), 25 June 1973



Fig. 4. A sequence of the advertisement call of Communa. Pan. Inchagn (Guather, 1860). Ghat (Center Fan Nepal), 25 June 1973, an temperature 15 0°C, water temperature 14 5°C (a) spectrogram; (b) oscillogram. Note the important background noise due to the format.



Fig 5 - Chapprona (Paa) mmica (Dubois, 1975) male MNHN 1989 2065, Katrain (Himachal Pradesh, India), 4 August 1977.

The call of this species (fig. 4, tab. 2) is a more or less regular succession of 15-16 short notes it has the same structure as the call of C hunfanhir and lasts about 2.5 seconds. The note repetition rate is about 6.8 notes per second and the duration between two successive notes averages 0.134 s. The first note of the call is emitted with higher intensity than the following ones, and the duration of the interval between this note and the next one is longer than the interval between the other notes of the sequence. Because of the loud background noise, only the dominant frequency was measured (about 7.30 Hz)

### CHAPARANA (PAA) MINICA (Dubois, 1975)

Chaparana minea (fig. 5) was recorded at night near a small stream where the males were calling, on the ground, in a basin filled with water. Among the six species studied in this paper, this is the only species in which two or three males were observed singing in a chorus.

Because of the problem encountered during recording (see Materials and methods), the values given here in text are rounded off, whereas the values in tab 2 are reported as measured. The call of this species (fig. 6, tab. 2) consists of long (3.0-5.5.s) sequences, separated by intervals of about ten seconds, and composed of numerous notes (10-19). By its general aspect this call is outle similar to that of C Indian Generallis, the call of C minute abegins by one of

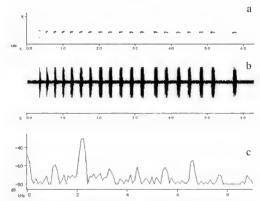

Fig. 6. – A sequence of the advertisement call of Chaparama i Psia minica (Dubois, 1975), Katrain (Humachal Pradesh, India), 3 August 1977, air temperature 21 0°C, water temperature 24 0°C (a) spectrogram; (b) oscillogram; (c) spectrum of a note in the middle of the call.

two notes shorter and greater in amplitude than the following ones: During the sequence the duration of notes increases (without variation in amplitude), as well as the duration of intervals between notes (this is not an artifact due to problems in the tape speed, as the same values are found in all recorded sequences). The signal stops usually with one or two notes emitted after an interval lasting in average 0.5, strange 0.4 of 0.4; i.e., longer than the previous ones. The value of this unusual interval was excluded from the calculation of the mean interval between notes (din) (tab. 2). The amplitude of the notes reaches its maximum at its beginning the decreases gradually. Each note is composed of two parts, the first one, rounded, covering about the first quarter of the total length of the note, the second one, clongate, reaching its maximum amplitude shortly after its beginning, then decreasing slowly. An amplitude modulation, and a rising frequency modulation of about 300 Hz, are present at the beginning of each note. Up to nine frequency bands are visible in the spectrogram. Two frequency bands are more interies than the others the second frequency band at about 2300 Hz corresponding to the dominant frequency, and the sixth band lying at about 6800 Hz.



Fig 7 Chaparana (Pan / pubaran (Smuth, 1981) male MNHN [975 1454, Tesinga (Center East Nepal), 21 June 1973

### CHAPARANA (PAA) POLENINI (Smith, 1951)

Calls of Chaparana polantum (fig. 7) were heard in the alternoon, at 16h30, under a mossy block with water dripping, along a small steep torrent. The calls started again at 19h00 and were recorded at 20h20.

The call of this species (fig. 8, tab. 2) is structurally similar to that of C blumfordin, i.e., with an increase of intensity of notes until middle of sequence, followed by a decrease in the same way. It is composed of 10-11 short notes (about 0.020 s) separated by intervals of about 0.1 s. Each note consists of two pairs, the former with a great amplitude and a rapid rise and fall, and the latter with a small amplitude. The dominant frequency, corresponds to the first frequency band and is about 1642 Hz. The second harmonic band is ill-defined. The dominant frequency of the third call tensited by the same individual) is about 200 Hz lower and no harmonic bands are visible.

### CHAPARANA (PAA) ROSTANDI (Dubois, 1974)

Chaparama vostandi was first recorded on 21 August 1972 near Kalopani in the large bed of the Kali Gandaki river. The males (fig. 9) were calling in smaller streams running under the

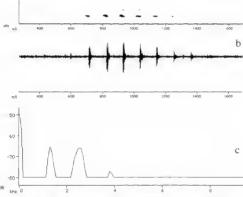

Fig. 8. A sequence of the advertisement call of Chaparana. Pica. poliuma (Smith, 1951), Thammu. (Center-East Nepal), 23 June 1973, air temperature 12 5°C, water temperature 11 5°C. (a) spectrograms (b) oscillograms, (c) spectrum of a note in the middle of the call.

grassy bank of the river or in puddles under the banks left after decrease of the river level. The male recorded was hidden by grass and bush covering the banks. On 4 September 1972, in the same locality, as male male was calling and was recorded during night.

C rostanh was recorded again on 31 August 1972 near the lake Kutsub Terna Tal (type-locality of the species) at night. The males were calling in the water, under leaves and moss of the bank of the lake covered by vegetation, just below a small forest. Some males called on this bank but none was calling on or under the opposite bank lacking vegetation. The males were spaced out from each other. Other males called sporadically in the puddles, little streams and on the shore of the lake but their calls were not synchronized.

The call of this species (fig. 10, tab. 2)) sivery short (shorter than or equal to 1 second) and composed of only a few whistled notes (from 3 to 6). The average note repetition rate a 5.7 notes per second. The duration of notes is less than 0.06 s and the intervals between them are of moderate length (from 0.12 to 0.26 s). This call presents a remarkable peculiarity the last



Fig. 9 - Chaparana (Paux rostandi (Dubois, 1974) male MNHN 1975-0964, Kalopani (Northwest Nepal), 22 August 1972

note of each call has a very notable different tone (there are differences from 100 to more than 400 Hz between the dominant frequency of the last note and that of the others). Furthermore, this note is generally shorter and more damped than the previous ones. Its dominant frequency corresponds to the first frequency band and is about 1745 Hz.

### CHAPARANA (PAA) VICINA (Stoliczka, 1872)

The sequences of the advertisement call of Chapmana viema (fig. 11) analyzed were emitted by a single male, hidden under a block in a torrent.

The call of this species (fig. 12, tab 2) is composed of short sequences (0.65.s) emitted megularly and separated by intervals of about 5 s. Each sequence consists of a series of 5-8 notes (mean length of note 0.056.s) separated by intervals of 0.05 s on the average. The structure of the notes as similar to that of the notes of *C bhattonla*. The notes are composed of two bodies linked to each other. Their amplitude microases in the course of the sequence and then decreases very quickly in the last or two last notes. The dominant frequency is about 700 Hz and corresponds to the second band of the spectrogram. The fundamental frequency for the first bands has at about 350 Hz.



Fig. 10. A sequence of the advertisement call of Chaptonian Pair sustainth (Dubots, 1974), Kalopain (Northwest Nepul). 45-eptiment 1972, art interpretature 14 of 145°C, water imperature 11,5°C (a) spectrogram, (t) oscillogram, (e) spectrum of a note in the middle of the call. Note a fluctuation of the background noise during the call.

#### DISCUSSION

According to their general aspect, the sugnals of C blanhoidin and C hebigar are close to each other, the signal of C polamin appears to be similar to that of C victum, whereas those of C victumlia and C immica are particular. The calls of the two former species can be distinguished mainly by the values of the frequency bands. The advertisement calls of C polamin and C victum share only a relatively high note rate (10 notes per second). The call of C minima is particular by the fact that the amplitude of notes does not increase in the first part of sequence and does not decrease in the second half, only the two first notes have a greater amplitude than the others, whereas all the following ones have the same amplitude. The parameters of the calls of several individuals of C instandi recorded in two different populations show an important variation that covers the values found in other species. For instance the silent interval between the notes of a sequence varies from 130 to 250 ms and overlans the values of C blanhoid and C linken Its probable that a larger sampling of the



Fig. 11. Chaparama. Paa. viema (Stoliczka, 1872). male, Manali (H.machal Pradesh, India), 26 July 1977.

other species taken throughout their distribution area would also show a greater variation of each parameter.

Among these species two are almost sibling species. C. hishign and C. vienus (De nos, 1976, 1980). Except for the male secondary sex characters, their morphologies are very similar, but their advertisement calls are quite different. The call of the former species is longer and composed of more notes than that of the latter species imore than two seconds with about 15 notes in C. hishign in comparison to only half a second with 5 8 notes in C. strain Differences in notes diration (dir) and interval duration between notes (dir) also exist between these two species, but an extended sample of calls-could show an interspecific overlap for these parameters. Finally there is a difference in the frequency, to C. vienul has a frequency, band below the dominant frequency. Then, even if the two species have an identical dominant frequency the call of C. vienue sounds lower-pitched.

Comparing the bands of dominant frequency of each species, we can notice that C. hebign and C. viema have a very low dominant frequency and C. minica a high dominant

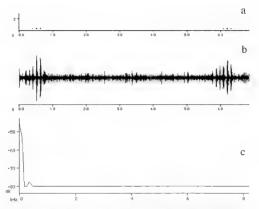

Fig. 12 Two sequences of the advertisement call of Chapterante Paa, vicina (Stoliczka, 1872), Patintop (Jammu & Kashmir, India), 10 July 1977, air temperature 19°C (a) spectrogram, (b) oscillogram, (c) spectrum of a note in the middle of the first sequence.

frequency, whereas the three other species cover the same frequency band, i.e., about 1300 Hz to 1850 Hz. This frequency band is sarely the best suited to the ecological conditions of these species (see below). Among these three latter species, only C polumin and C tostandia me sympatric in a small area. Therefore other factors must allow the discrimination of the advertisement calls by the females. The frequency of sound is not the only efficient parameter. The duration and shape of the call, the durations between the sequences and other parameters can play a part in the recognition of the specific signal too (PAILETTE, 1971). The call of C rostandi is markedly different from the other two calls it has few whistle notes and the last note of each sequence is lower than the previous ones (from 100 Hz to 400 Hz lower pitched than the others). The first note is quite short, the notes in the middle of the call are the loudest and the last one is of lower intensity. The differences between the calls of C handprodu and C

polumni, which are not sympatric species although both present in Nepal and China (Dubois, 1979; Fer, 1999), are less pronounced.

Little information is available about the advertisement calls of species belonging to the other genera of the tribe Paini as redefined by OttLER & DUBOIS (2006). The advertisement call of Quasipua spinosa (David, 1875) was briefly described as follows by Pore (1931);"(.) irrible base notes, a sound rivaling in volume and depth that of any frog I have ever heard. Another note is often emitted but it is a weak monosylable and reminds one of the sound of a hammer brought down upon a small but long pipe filled with water". The call of Quasipua exilispinosa (Liu & Hu, 1975) was briefly described from observations in capitusly (Vortin, 2000). It consists in a long series of notes (up to 30), each note lasting about 0.1 s. The value of the dominant frequency has not been specified though the area where frequencies are the most pronounced spreads from 320 to 1920 Hz. The advertisement call of a species of another genus, Ginanulropaa bourreti (Dubois, 1987), was heard during a field course (Grostia-N., pors. obs.). It consists in a series of pube groups of equal intensity, lasting in total less than ten seconds. The genus Chaparama (or at least its subgenus Paa) seems to differ from the other generas by an advertisement call rather homosepecous in its gross features.

The species of the rand tribe Paini are torrent-living species. Their calls are very different from those of other ranid species living in other habitats (Dunois, 1977a-b, Dunois & Makfens, 1984; Suffu, 1995) and share the same general characteristics. They are characterized by an important particularity: the notes are emitted with a low rate and in more or less long series (from 3.6 19 notes in the calls studied here) separated by relatively long intervals (from 3.5 seconds to one and a half minutes). The notes are very short (from lustaposition of notes to 0.127 second) and are separated by short silent intervals (from juxtaposition of notes to 0.466 second). In spite of the weak intensity of calls, these features unquestionably allow a better distinction and localization among the noise of strong streams. This discrimination is likely to work mostly at the betinning and end of sequences.

The main characteristics of these calls have already been discussed (Durions, 1977a-br. Durions & Martrass, 1984). Three major characteristics are common to these calls: (1) the calls are composed of short sequences of notes separated by long periods of silence; (2) the notes are pure, short, and have narrow frequency bands. (3) the notes are rhythmically separated within the sequences.

The calls of torrent-living species belonging to different anuran genera, such as the Oriental Leptohrachella (DRING, 1983a), Leptohalax (MATSI, 1997), Ansonia (DRING, 1983b); BAGIR & DRING, 1988) and Annolops (MATSI et al., 1993), present the same kind of temporal features. However, differences with the calls of Chaparana species also exist, especially in frequency features. Indeed the high dominant frequency of these torrent-living species spreads out on a large frequency band, whereas the calls of Chaparana exhibit a low dominant frequency limited to a narrow frequency band. This found also in some Bolivian torrent-living frog traditionally referred to the genus Hila (MARQI et al., 1993), and placed in the genus Hyputhaus by FALOVICH et al. (2005) The concentration of energy in a very narrow frequency band, generally the lowest frequency, would provide a greater amplitude to the call and thus facour the propagation of the pure notes over a greater distance, and the signal reception may be more efficient against a background of wide band noise (Chappus, 1971; MORLON, 1975). However, the calls of the Chappusana remain of weak intensity and a single



Fig. 13. Diagram showing the succession of the cals of two males of Chaparana Paca, polumin (Smith, 1951) calling close to each other at Thammu (Center-Eusix Nepal), 23 June 1973. Each vertical line indicates the beginning of a sequence of call. The time scale is arbitrary, based on the recorder counter. The breaks on the horizontal line indicate stops in the recording (after Dt nois, 1977b).

rock in the torrent interposed between the observer and the calling frog may be a sufficient obstacle to prevent the frog's call from being heard. The adult males of this genus are distributed along the torrents so that often only the call of a single male can be heard at once by a human observer. The localization of the male is helped in part by the slight binaural discrimination at beginnings and rupures in the sound emission (Markler, 1967; Firsq et al., 1976, GRIBENSK, 1977, Duson's Whatter, 1984, Sutrue, 1995), fast rise and fall times, short durations and moderate repetition rates (LITTLEJOHN, 1977). As a result, the calls of these frogs stand out well on the continuous background noise of the torrent (DUBOIS, 1977a-b; DUBOIS & MARKENS, 1984).

The other characteristics found in the Chaptorium calls, such as a low dominant frequency, a prominent harmonic content and a rapid rise and fall of each note, are shared by some fossorial microhylid frogs' calls from New Guinea (Mixziris & Tyteir, 1977) as well as by Australian and Chilean leptodactylid burrowing frogs (LITTLEJOHN & MAIN, 1959, P.N. CALLELY, 1971, FORMAS, 1985, 1989). These frogs chibit a dominant frequency lower than 3200 Hz which suits well with the resonance of the burrow and so amplifies the efficiency of the call (Bantix & Rouseir, 1981). Other anurans that call Indden from within the ground, such as species belonging to the genera Ah tev or Tomodactylus (Dixox, 1957; Márquiz, & Boscie, 1995), also share tonal calls with the Chaptorium species. When the torrents are not in spate, the Chaptorium call Indden under the rocks. This calling suc can be compared to the burrows and subterranean habitats of fossorial frogs. Their notes present a dominant frequency band comprised between 700 and about 2000 Hz (excluding the value of Cimmica). In all the species studied here, except for Cimmica and Civicina, the dominant frequency is the fundamental too. The call of Cimmica, species less theophilous than the others, which calls from the sade of the stream, has a higher dominant frequency.

In most anuran species, during calling period the males synchronize their calls just as if they answered each other Some species arrange their calls in chorus. This is the case in the European species of the genus Hila, particularly in the well-studied Hila mentalonalis (PARLE III., 1970, 1976). On the contrary, the males of Chaparana studied above, except in Commina, do not answer each other Deletimas (1967) defined different categories of calling behaviour in the light of the social organization of frogs, and named the latter calling behaviour in dividuals." This behaviour was observed in the field in C. polimin (Delons, 1976).

1977b) and C. rostandi, and in playback experiments in C. blunfordin. A diagram showing the succession of the call sequences of two males of C polinini that were calling close to each other illustrates this phenomenon (fig. 13). Territorial calls, frequent in paddy-field species and sometimes in forest species (Dubois, 1977a), do not seem to exist in the species of this genus. In standard conditions, the males are distributed far from each other, so that only the call of one individual can be heard at once by a human observer. The calls of different males may interfere when the torrents are high, so that the usual shelters of the frogs are flooded. The advertisement calls can have a territorial function so that when a male hears the call of another male he could move away until not hearing it any more. This function of call has also been assumed in the Panjuan unconvolvids (Mryszies & Turse, 1977).

The call of C minuc has the highest dominant frequency of all of the calls analyzed until now, and numerous harmonics. Furthermore, in this species (but also in C vicina), the dominant frequency corresponds to the second frequency band (to the first band in the other four species). These differences with the calls of the other species could be due to the slightly different mode of life of this species. C minica unababts rather quest small streams rather than violent torrents and does not call hidden under rocks but on the side of the stream, in puddles. This may explain why the energy of call is not concentrated on a narrow frequency band but spread over a wide range. Furthermore the shape of the advertisement call shows more similarities to the calls of the species inhabiting open areas and some typical features of calls adapted to torrents, such as short duration of notes or variation of amplitude of notes during the call, are not present. Another striking difference to other members of the genus reviewed here is the presence of a chorus like in species living in open areas. So C minic a has a habitat and a calling behaviour slightly different from those of the other species considered in this paper. However its call still possesses several features adapted to communication in torrents.

As suggested by Dt nois (1977b), the strong similarities which exist between the calls of the species studied here more probably express the phylogenetic relationships of these species rather than an evolutive convergence. The constraint imposed by the habitat was presumably the predominant factor responsible for the elaboration of such call features which then were conserved through speciation. A study on American bufonida and hybids (Cocor) & Rynx, 1995) showed that several call parameters can be conserved through repeated speciation events within a homophyletic group.

# RÉSUMÉ

Les chants de six espèces du genre Chaptanian (sous-genre Pau) sont décrits, deux d'entie-eux (Chaptanian minis est Chaptanian tis une) pour la première fois Pour chacune des espèces, de nombreux paramètres de durce et de frèquence sont donnes. Chaque chant est illustré par un oscillogramme, un somagnamme et un spectre. Les caractéristiques genérales de ces chants particulters sont considérées comme des adaptations à un environnement torrenteole. Les chants et modes de vue de ces grenouilles concordent avec les taxons définis par des caractéres morphologiques et moléculaires.

## ACKNOWLEDGMENTS

We thank Renaud Boistel and Jean-Marc Fontaine (Paris) for their valuable help in the treatment of bad quality recordings, and Evaning de Morcillo v Makow (Jersey) for the stylistic revision.

# LITERATURE CITED

- BAILLY, W. J. & ROBERTS, J. D., 1981 The bioacoustics of the burrowing frog Heleioporus (Leptodactylidae). J. nat. Hist., 15 (4): 693-702
- CHARIE, R. A., MITCHELL, S. & CLARCK, C. W. 1995 Canut.) 12 User's Manual Ithaca, New York,
- Cornell Laboratory of Ornsthology

  Chappurs, C., 1971. Un exemple de l'influence du milieu sur les émissions vocales des Oiseaux
- l'évolution des chants en forêt équatoriale. Terre & Vie, 2: 183-202 COCROFT, R. B. & RYAN, M. J. 1995 Patterns of advertisement call evolution in toads and chorus frogs.
- Anim. Behav., 49 (2), 283 303.

  DIXON, J. R., 1957 Geographic variation of the genus Tomodactylus in Mexico. Texas J. Science, 9.
- 379-409

  DRING, J. 1983a Frogs of the genus Leptobrachella (Pelobatidae) Amphibia-Reptilia, 4 (2-4) 89-102,
- ----- 1983h Some new frogs from Sarawak. Amphibia-Reptilia, 4 (2-4): 103-115.

  DUBOIS, A. 1976 Les grenouilles du sous-genre Pau du Nepal (famille Ranidae, genre Rana). Cali nep
- Doc, Paris, CNRS, 6 1-275.

  1977a Chants et écologie chez les Amphibiens du Nepal. In: Colloques Internationaux du CNRS.
- Humulaya. écologie-ethnologie, CNRS, Paris, 268 109-118
   1977h Observations sur le chant et les relations interindividuelles chez quelques Grenouilles du
- sous genre Pau du Nepal (Amphibens, Anoures, genre Rana). In Y. LTROY (ed.), Etho-écologie des communications chee les Amphibiens, Bull. Soc. 2001. Fr., 102, suppl. 2: 163-181.

  -- 1979. Notes sur la vystematique et la repartition des Amphibens Anoures de Chine et des regions.
- avoisinantes. Il. Rana blanforda, Boulenger, 1882. Rana polanna Smith, 1951 et Rana yadongensis. Wu, 1977. Bull, mens. Soc. Inn. Lvon, 48: 657-661.

   1980. L'influence de l'homme sur la répartition des Amphibiens dans l'Himalaya central et.
- (10): 305-352

  (10): 406-305 and a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification des Raindae (Amphiolens Alloudes) Buil India 301 bini Elim, 61

  (10): 406-301 a classification d
- example of critical evaluation of biogeographical data. In G. Mithi & Y. Zhang (ed.). Eminonmental changes in high data, Marburger geogr. Schriften, 135: 326-345.

  Di Bois, A. & Marriss, J. 1984. A case of possible vocal convergence between trops and a bird in
- DUBOIS, A & MARTINS, J. 1984 A case of possible vocal convergence between frogs and a bird in Himalayan torrents. Journal für Ornithologie, 125 (4): 455-463.
- DULLUMAN, W. F., 1967 Social organization in the mating call of some neotropical anurans. The American Mulland Naturalist, 77 (1): 156-163
- FAROMER, J., HADDAD, C.F. B., GARCIA, P. C. A., FROST, D. R., CAMPBELL, J. A. & WHILLER. W. D., 2005. Systematic review of the frog farmly Hylidae, with special reference to Hylinae phylogenetic analysis and taxonomic revision. Bull. amer. Miss. Natl. Hot., 294, 1–240.
- FEL. L. (ed.), 1999. Atlas of amphibians of China. Zhengzhou (China). Henan Press of Science and Technology [e.ii] + 1-432. [In Chinese]
  FINGA S. (GREHARDL, H. C. & CAPRANCA & R. R., 1976. Sound-oxalization behavior of the ereen tree.
- FING, A. S., GIRLAMENT, H. C. & CAPRANICA R. R. J. (1985). SOURGEOGRAPHATE OBSERVATION OF THE REPORT OF THE OBSERVATION OBSERVATION OF THE OBSERVATION OF THE OBSE

- FROST, D. R. (ed.), 1985 Amphibian species of the world. Allen Press and the Association of Systematics. Collections, Lawrence, Kansas: (i-iv) + i-v + 1-732
- GRIBENSKI, A. 1977 L'audition chez les Amphibiens Anoures. In Y. LEROY (ed.), Etho-teologie des communications chez les Amphibiens, Bull Soc 2001 Fr., 102, Suppl. 2: 89-107.
- INGER, R. F. & DRING, J. 1988. Taxonomic and ecological relations of Bornean stream toads allied to Anyonia leptonus (Gunther) (Anura. Bufonulae). Malayan Nature Journal, 41, 461-471.
- Ansonia leptopus (Guntler) (Anura Butonidae) Malayan Nature Journal, 41, 461-471
  LITTLEJOHN, M. J. 1977. Long-range acoustic commanication in anurans: an integrated and evolution ary approach. In. D. H. TAYLOR & S. I. GUTTMAN (ed.). The regredactive biology of Antibibious.
- New York & London, Plenum Press: 263-294.

  LITTLEOHN, M J & MAIN, A R, 1959 Call structure in two genera of Australian burrowing frogs.

  Coneu. 1959 (3): 266-270
- MARLER, P., 1967. Animal communication signals. Science, 157, 769-774
- MARQUEZ, R. & BOSCH, J., 1995 Advertisement calls of the midwife toads Alytes (Amphibia, Anura, Discoglossidae) in continental Spain. J. Zool. Syst. evol. Research, 33 (4), 185-192
- MARQUEZ, R., De LA RIVA, I & BOSCH, J., 1993 Advertisement calls of Bolivian species of Hyla (Amphibia, Anura, Hylidae) Biotropica, 25 (4), 426-443.
- (Ampinota, Anura, Hystole) *Biotropica*, 25 (4), 420-445.

  MATSUI, M., 1997 Call characteristics of Malaysian *Leptolalax* with a description of two new species (Anura: Pelobatidae) *Copeia*, 1997 (1): 158-165
- MATSU, M., WU, G.-F. & YONG, H.-S., 1993 Acoustic characteristics of three species of the genus Amolops (Amphibia, Anura, Raindae). Zoological Science, 10: 691-695
- MENZIIS, J. I. & TYLER, M. J., 1977. The systematics and adaptations of some Papuan microhylid frogs which live underground J. Zool., London, 183 (4): 431-464.
- MORTON, E. S., 1975 Ecological sources of selection on avian sounds. Amer. Natur., 109, 17-34
- OHLER, A & Dt BOIS, A , 2006 Phylogenetic relationships and generic taxonomy of the tribe Paint (Amphibia, Amira, Ranidae, Dicroglossinae), with diagnoses of two new genera. Zoosi vienia, in
- PAILETTE, M., 1970. Etude descriptive et analytique du comportement sonore collectif de mâles d'un Amphibien Anoure. Hyla mendionalis Boetiger. Thèse, Faculté des Sciences de Pans: 1-87
- 1971. Communication acoustique chez les Amphibiens Anoures. J. Psych. norm. pathol., 68 327-351
- ---- 1976 Etude expérimentale des interactions sonores dans les chœurs de rainettes Hyla mendionalis (Amphibien Anoure) par stimulation avec des signaux sonores périodiques de synthèse. Ierre & Fig. 30, 89-120
- PENGILLEY, R. K., 1971. Calling and associated behaviour of some species of Pseudophrene (Anata Leptodactyhdae), J. Zool., London, 163, 73-92.
- PENNA, M. & SOLIS, R., 1999 Extent and variation of sound enhancement inside burrows of the frog Europophus engliopuspu (Leptodactylidae), Behav. Ecol. Sociebiol., 47: 94-103
- POPL, C. H., 1931 Notes on amphibians from Fukien. Hainan, and other parts of China. Bulletin of the American Museum of Natural History, 61 (8), 397-611.
- SEFUR, J. 1995 Les vocalisations des Amphibiens Anomes en Asie du Sud-Est importance des facteurs eco-éthologiques, Memoire de DEA, Université Paris-Nord: 1-27
- VOITEL, S., 2000 Beobachtungen bei der Vermehrung von Pau exilispinas i. Elaphe, 8 (4) 11-15

Corresponding editor: Franco Andreoni

# Hyla reinwardtii Schlegel, 1840 as a nomen protectum

## Annemarie OHI FR & Alain DUBOIS

Reptiles & Amphibiens, USM 602 Taxonomie & Collections.

Departement Systématique & Evolution, Museum national d'Histoire naturelle,
25 rue Cuvier, Case postale 30, 75005 Paris, France

 chier@mihn fr, adubois@mnan fr>

Following article 23.9.1 of the International Code of Zoological Nomenclature, the nomen Rhacophorus moschatus Kuhl & Van Hasselt, 1822 should be considered a nomen oblitum and the nomen Hyla rerinacardii. Schiegel, 1840, its junior subjective synonym, should be treated as the valid nomen of the Reinwardt's Gliding Frog. In order to demonstrate the large acceptance of the nomen Rhacophorus reinwardii; we provide a list of references using this nomen a valid. A lectotype is flower sere novolide.

South east Asia is one of the hot-spot areas of amphibian biodiversity (STLART et al., 2004) Many groups of frogs of this region have not been revised recently, and in those which were so many new species were described (e.g. VITTH et al., 2001; BROWN & GUTTHAN, 2002; OHLIR, 2003). As many old scientific names or nomina (DUBOIS, 2000) are "sleeping" in the synonymies of many species, in order to link new results of research to previous knowledge, reliable nomenclatural work should be done pror to naming new taxu.

We have shown on several occasions how useful the Principle of Pirority is for automatic determination of the valid nomen of a taxon in case of synonymy (Dubois & Ohler, 1995, 1997, 1999, 2000, Dubois, 1995, 1998; Ohler & Dubois, 1999, Bossuvii & Dubois, 2001), We expressed our disagreement with some of the decisions of the International Commission on Zoological Nomenclature giving precedence to a nomen that had been used only in a few more publication than a senior synonym, although in some of these cases "usage" of the protected nomen had been limited to specialised taxonomic publications (Dubois, 2005, etc.). We always strongly insisted and continue to insist that such cases should not be concerned by reversal of precedence as they only tend to weaken the legislative value and strength of the Code in the eyes of zoologists and thus contribute to spreading arbitrary and chaos in zoological nomenclature. Nevertheless there are cases when such an act is a reasonable one. In the edition of the Code currently in force (Anonymous, 1999). Article 23 9 gives rules for reversal of precedence in such cases.

Du Bois (1982, 1989) pointed to some problems in relation to the genus-group nomen Rhacophorus Kuhl and Van Hasselt, 1822 and the species-group nomina Rhacophorus moschatus Kuhl & Van Hasselt, 1822 and Hyla reinvardui Schlegel, 1840. When creating the genus-group nomen Rhae ophorus for large tree-frogs from Java, Kuhl. & Van Hasselt (1822a) referred two specific nomina to this genus. The first nomen, Rhae ophorus reinvardint, was not accompanied by any description, definition or indication, and consequently must be considered a nomen nudum (Dunois, 1989). This specific nomen became only available in the work of Schießeit (1840) who figured this tree-frog species as Hyla reinvardint. The second specific nomen proposed by Kuhl. & Van Hasselt (1822a), Rhocophorus maschulus, was accompanied by a very short indication ("dewijl zij eenen sterken Bisamreuk zeer ver verspreidt", i.e., "because it spreads a strong musky seent very far") which is sufficient to make the nomen morchautus nomenclaturally available as of Kuhl. & Van Hasselt (1822a). This nomen being the only available specific eiphtet associated with the generic nomen Rhacophorus in the original description of the genus, Rhacophorus muschalus Kuhl & Van Hasselt, 1822 is the type-species by monotypy of Rhacophorus Kuhl & Van Hasselt, 1822 (Dunois, 1989).

The status of the species group nonuna Rhacophorus moschatus Kuhl & Van Hasselt. 1822 and Hyla remwardtii Schlegel, 1840 remains to be dealt with Brongersma (1942) gave arguments to support the opinion that Rhacophorus moschatus was proposed for a juvenile of the species known as Rhacophorus reinwardtu. If this is true, the two species-group nomina are synonymous, and the valid nomen should be the senior one. But the junior synonym, Hyla remwardtu, has been widely used in the combination Rhaconhorus reinwardtu, and, to our knowledge, Rhacophorus moschatus has never been used as a valid nomen. Application of the Principle of Priority would lead to disturbance of a usage established for almost 200 years. including in popular and non-specialised taxonomic literature. The case was submitted to the International Commission on Zoological Nomenclature 20 years ago (Dubois, 1989, 101), but despite the rare clarity of the case this application was never published in the Bulletin of Zoological Nomenclature and no vote was ever organised on this question (Dubois, 1989). Working on a list of synonymy of Oriental amphibians we reconsidered this case under the new edition of the Code. This text shows an important novelty regarding the rules regulating change of precedence between synonymous nomina. The way this rule is formulated (especially mentioning "valid" rather than "available" nomina) is highly open to criticism (Dubois, 1999, 2005h-c), and changes in this writing should be considered in the future. Nevertheless, in the present case, this rule allows to establish the valid nomen of the species at stake without having any more to wait for an improbable vote of the Commission.

Article 23.9.1 gives the conditions when prevailing usage must be maintained. "the senior synonym or homonym has not been used as a valid name after 1899" (Article 23.9.1.1), and "the jumor 3 nonym or homonym has been used for a particular taxon, as its presumed valid name, in at least 25 works, published by at least 10 authors in the immediately preceding 50 years and encompassing a span of not less than 10 years." (Article 23.9.1.2) in order to apply Article 23.9.1.2) in order to apply Article 23.9.1.2, in an author must cite the two nomina together and state explicitly that the jumor nomen is valid and that the action is taken in accordance with this Article 18 particular it must be stated that Article 23.9.1.2 are met.

Considering the usage of the nomina Rhacophorus moschatus and Hyla reinscardin, the continuous of Article 23 9 are clearly met for both nomina. The nomen Rhacophorus muschatus has never been used as valid nomen for these tree-frous; all authors who mentioned this

nomen considered it as invalid (Dunois, 1982, 1989, Froor, 1985, Etho & Adler, 1993). On the other hand, Hyla renwardiu (as Rhacophorus renwardiu) has been used largely, in particular in faunal lists, field guides, books on amphibian biology and general zoology This species is well-known also by non-specialists, as it is one of those that have a particular mode of aerial locomotion, gliding in the carnoy of primary forests. A list of 25 publications, by 25 independent authors (sensu Dubois, 2005c), citing the nomen Rhacophorus renwardiu, is provided in Appendix 1 Among hundreds, these references were chosen in order to represent a great variety of countries and of works, to corroborate large acceptance.

Having met conditions given in Article 23 9 of the Code, the nomen Hyda remuradrid has precedence over Rakcophorus moschatus. This action only considers precedence but not availability in the case where synonymy of both nomina should be questioned. As a matter of fact, some authors (Van Kamere, 1922; 254, Aht., 1931; 148, Wotr., 1936, 187) suggested that R. moschatus might bet the species later called H<sub>1</sub> tamagratifiers Schlegel, 1844, and also H<sub>2</sub> to avanus Boctiger, 1893. In such a case the nomen Rakcophorus moschatus would remain available for possible "resurrection", as its explicitly stated in Article 23 92. Stabilisation of the status of this nomen would require designation of a neotype, as the original syntypes are lost (Boosefesma, 1942).

In the publication where the nomen Hyla renmardtii was made nomenclaturally available, SCHLEGEL (1840) provided figures of three specimens, thus pointing to morphological and color variation in this group. Chan-and et al. (1999) also documented this variation, as they showed a photo of a specimen which they only tentatively recognized as being a member of R remwardin. Should this variation reflect specific differentiation, the nomen Rhacophorus moschatus could possibly be available for one of the taxa. A modern revision of the species group using etho-ecological, genetic and molecular characters might redefine species limits. In this perspective, it is important to stabilise the nomenclatural status of the nomen  $H_1 la$ remwardtu Schlegel, 1840. As the nomen is available from the Abhildungen, only the specimens originally illustrated in the latter are syntypes. These specimens are still extant and kept in the collections of the Nationaal Natuurhistorisch Museum (formerly Risksmuseum van Natuurluke Historie), Leiden, Netherlands (RMNH), Plate 30 of SCHLEGIL (1840) shows three specimens figures 1 and 2 correspond to RMNH 6517 A, figure 3 to RMNH 3899 and figure 4 seems to be painted on the model of RMNH 1970 A. Only these three specimens are syntypes of this nominal species, and not the two additional specimens in the Leiden Museum listed by Frost (1985-547) as syntypes (RMNH 1870, B and 6517-B). We hereby designate the specimen RMNH 6517 A as lectotype. This choice is justified as only this specimen in SCHEEGEL'S plate (1840) clearly corresponds to the current concept of the species. This specimen is from Java, so there is a type-locality indication. We provide below in Appendix 2 a description and a photograph (fig. 1) of this specimen.

For the time being, the synonymy of Rhacophorus renniardin is as follows

# Rhacophorus reinwardtii (Schlegel, 1840) [Reinwardt's Flying Frog. Green Flying Frog. Black-webbed Treefrog]

Rhacophorus moschatus Kuhl & Van Hasselt, 1822a 104. Nomen oblitum, Onomatophore: syntypes unknown Type-locality near Rosamelen forest, region of Gunung Pangerango (106°57°E, 06°46′S), near Bogor [Buttenzorg], Java, Indonesia. Synonymy: BRONGIRSMA (1942. 345). — Comments: BRONGIRSMA (1942) considered the specimen of figure 4 in Scribette (1484) as one of the snythpes of this normal species. This specimen closely resembles in color pattern RMNH 1970 A, which cannot be a syntype as it has not been collected by Kuhl but by S. Müller in Sumatra, according to the RMNH catalogue.

"Rhacophorus reinwardtu" Kuhl & Van Hasselt, 1822a: 104 Nomen nudum.

"Rhacophorus rhemwardtu" Kuhl & Van Hasselt, 1822b. 476. - Nomen nudum.

"Hypsiboas reinwardtii" Wagler, 1830: 200. - Nomen nudum.

Hyla remwardtu Schlegel, 1840: 105. Nomen protectum. - Onomatophore: lectotype, by present designation (see Appendix 2 below), RMNH 6517.A, adult female. - Typelocality: Java, Indonesia.

Rhacophorus remwardtis: Duméril & Bibron, 1841: 532.

Polypedates reinwardtii, Siedlecki, 1909: 704

Rhacophorus reinwardti; VAN KAMPEN, 1910; 43.

R[hacophorus] (R[hacophorus]) reinwardtu: AHL, 1931: xii, 60, 171.

Rhacophorus (Rhacophorus) remwardtir. Dubois, 1987: 77.

? Rhacophorus reinwardit var. lateralis Werner, 1900-495 [nec Rhacophorus lateralis Boulenger, 1883-162] Onomatophore holotype, Naturhistorisches Museum, Basel, Switzerland (NHMB) 1192, adult female (FORCART 1946-132) Type-locality Batu Bara, Laut Tador, Sumatra, Indonesia.—Synonymy: Wor. (1936-213).

# RÉSUMÉ

En raison de l'article 23 9 1 du Code International de Nomendature Zoologque, le nomen Rhacophorus muschatus Kuhl & Van Hasselt, 1822 doit Etre consideré comme un nomen oblitum et le nomen  $H_1 la$  remundtu Schlegel, 1840, son synonyme subjectif plus recent, comme le nomen valide de la Rainette parachitu de Reinwardt. Une liste de réferences de travaux dans lesquels le nomen Rhacophorus remandir est employé comme nomen valide permet de demontrer l'importante utilisation de ce nomen. Un lectoty pe est désigné pour ce nomen et sa description et fleure sont données.

# ZUSAMMENFASSUNG

Aufgrund des Artikels 23.9.1 des International Code of Zoological Nonnendaure sollte der Name Rhatenplotus moste dature Kuhl & Van Hasselt. 1822 als nomen oblitum betrachtet werden und der Name Hila reussardin Schlegel. 1840, sein tungeres subjektives Synonym, sollte der valude Name des Reunwardstichen Flugfrosches sein Eine Liste von Werken, in denen der Name Rhatenphoris reumardin als valuder Name gebraucht wird, soll die bertet Anerkennung des Namens bezeugen Ein Lectotypus für diesen Names wird designiert und seine Beschreibung und Abbildung werden gegeben

## ACKNOWLEDGEMENTS

We acknowledge Michèle Lenoir and her staff for facilitating access to the historical collection of the Bibliothèque Centrale du Museum (Paris). We are grateful to Franco Andreone and Victoire Koyamba for their help in bibliographic research.

# LITERATURE CITED

- ANONYMOUS [International Commission on Zoological Nomenclature], 1999 International code of zoological nomenclature: Fourth edition. London, International Trust for zoological Nomenclature: 1-xxix + 1-306.
- AHL, E., 1931. Anura III. Polypedatidae. Das Tierreich, 55: i-xvi + 1-477.
- BOLTTGER, O., 1893 Neue Reptilien und Batrachier aus West Java Zool Ant., 16 334-340.
- Boss, YT. F. & Dubots, A., 2001 A review of the frog genus Philautus Gistel. 1848 (Amphibia, Anura, Ranidae, Rhacophorinae). Zeylanica, 6 (1): 1-112
- BOULENGER, G. A., 1883 Description of new species of Reptiles and Batrachians in the British Museum, Ann. Mag. nat. Hist., (5), 12: 161-167.
- BRONGLRSMA, L. D., 1942 On two Rhacophorus species mentioned by Kuhl and Van Hasselt Arch néerl. Zool., 6, 341-346.
- Brown, R. M. & GUTMAN, S. 1, 2002. Phylogenetic systematics of the Rana signata complex of Philippine and Bornean stream frogs. reconsideration of Huxley's modification of Wallace's Line
- at the Oriental-Australian faunal zone interface. Biol. J. Linn. Soc., 76 (3): 393-461.

  CHAN-ARD, T., GROSSIANN, W. GI PERCHT, A. & SCHULZ, K. D., 1999. Amphibians and Reptiles of Pennsular Thailand. An illustrated cleecklist. Wavelen, Germany, Bushmaster Publications, 1-240.
- DUBOIS, A. 1982. Le statut nomenclatural des noms génériques d'Amphibiens crées par Kuhl and Van Hasselt (1827). Megoplaris. Occides yea et Rhacophorus. Ball. Mus. natn. Hist. nat. (4), 4 (A) 761-280.
- ---- 1987. Miscellanea (axinomica batrachologica (I), Alytes, "1986", 5 (1-2): 7-95
- ---- 1989 Hyla remnardin Schlegel, 1840 (2) (Amphibia, Anura) proposed conservation Alites, 7
- ——1995 The valid scientific name of the Italian treefrog, with comments on the status of some early scientific names of Amphibia Anara, and some articles of the Code concerning secondary homonyma Dameriha, 2, 55-71
- —— 1998 List of European species of amphibians and reptiles will we soon be reaching "stability" Amphibia-Reptilia, 19 (1): 1-28
- ..... 1999 Editorial, Alvier, 17 (1-2) 1-2
  ..... 2000, Synonymies and related lists in zoology; general proposals, with examples in herpetology.
- Dumerilia, 4 (2), 33-98.
- ---- 2005a Les regles de la nomenelature familiale en zoologie. In A. Dubois, O. PONCY, V. MALICOT & N. LÉGB (ed.), Comment nommer les toxons de rang superieur en zoologie et en botanique?, Biosystema, 23, 1746.
- 2005h Propositions pour l'incorporation des nomina de taxons de rang superieur dans le Code international de nomen, lattire conferquie. In A. Di. Boss. O. Poxxxx, V. Malleott & N. LIGHE(ed.), Compute manique les vavours de range supre eure ou conference en hotanique? Box vetera 23.75 vet.
- —2005. Proposed Rules for the incorporation of nomina of higher ranked coological taxa in the International Code of Zoological Nomendative. I Some general questions, concepts and terms of biological nomenclature. Zoosystema, 27 (2) 365-426.
- Dimos, A. & CHULE, A. 1995. Frage of the subscrine Felophian (Amphibia Annal, genis Rum) at catalogue of matalhet and adds ceretifus names with comments on nam-bearing types, comprete synonymies, proposed common names, and maps showing all type localities. *Local Palon*. 1994: 39 (3-4): 139–204.

- ----- 1997 Early scientific names of Amphibia Anura I Introduction Bull Mus natn. Hist nat, "1996" (4), 18 (3.4): 797-370
- ---- 1999 Asian and Oriental toads of the Bufo melanosticius, Bufo scaher and Bufo tiemegeri groups (Amphibia, Anura) a list of available and valid names and redescription of some name-bearing types. J. South Asian nat Hist., 4(2): 133-180
- ---- 2000. Systematics of Fejervarya lannocharis (Gravenhorst, 1829) (Amphibia, Anura, Ranidae) and related species. 1 Nomenclatural status and type-specimens of the nominal species Rana linnucharis Gravenhorst, 1829. Aptlest 38 (1-2): 15-50.
- DUMÉRIL, A.-M.-C & BIBRON, G., 1841 Expétologie generale ou histoire naturelle complete des Reptiles Tome 8, Paris, Roret: i-vii + 1-792.
- FORCART, L., 1946 Katalog der Typusexemplare in der Amphibiensammlung des Naturhistorischen Museums zu Basel. Verh naturf Ges. Basel, 57: 118-142
- FROST, D. R. (ed.), 1985 Amphibian species of the world. Lawrence, Allen Press & Assoc. Syst. Coll. [1-iv] + i-v + 1-732.
- KLHI, H. & VAN HASSFUT, J. C., 1822a. Utttriksels uit brieven van de Heeren Kuhl en Van Hasselt, aan de Heeren C. J. Temminck, Th. Van Swinderen en W. De Haan. Algemeene Konst-en Letter-Bode, 7: 99-104.
- 7: 99-104 ——1822b. Aus einem Schreiben von Dr Kuhl und Dr Van Hasselt aus Java, an Professor Th Van Swinderen zu Groningen. Isis von Oken. 1822 472-476
- OHLER, A. 2003 Revision of the genus Optim ophisme Boulenger, 1903 (Megophryidae) with description of two new species. Alytes. 21 (1-2): 23-44.
- OHLER, A & DELORML, M, 2006 Well known does not mean well studied morphological and molecular support for existence of sibling species in the Javanese gliding frog Rhacophorus
- remwardtu (Amphibus, Anura). Comptes rendus Biologies, 329 86-97

  OHER, A. & DUBOIS, A. 1999 The identity of Elain glossa g videnstalpet Andersson, 1916 (Amphibu, Randae), with comments on some aspects of statistical support to taxonomy Zoologia a scripta, 28
- (3-4): 269-279

  Schlegel, H. 1840

  Abhildungen neuer oder unvollstandig bekannter Amphibien

  Dusseldorf, Araz and
- Comp. Atlas: pl. 21-30
  Stides M. M. [1909] Zur Kenntaiss des javanischen Flugfrosches. Bud. Centralbl., 29 704-714 + 715-737. 2 pl.
- STEART, S. N., CHANSON, J. S., COL, N. A., YOUNG, B. E., RODRIGUES, A. S. L., FISCHMAN, D. L. & WALLER, R. W., 2004

  Science, 306: 1783-1786
- VAN KAMPEN, P N., 1910. Beitrag zur Kenntniss der Ampibienslarven des Indischen Archipels. Natuurkd. Tydschr Nederl Indie, 69: 25-48
  - -- 1923. The Amphibia of the Indo-Australian archipelago, Leiden, Brill j-xij + 1-304
- VIIII, M., KOSUCH, J., ÖBLER, A. & DUBONS, A., 2001. Systematics of Feyerwary Immonheads of Graenhors, 1829) (Amphibba, Aunuar, Ramidee) and related specses: 2 Morphological and molecular variation in flogs from the Greater Sunda Islands (Sumatra, Java, Borneo) with the definition of two specses. Africes, 19(1): 5-5.
- WAGLER, J., 1830 Naturliches System der Amphibien, mit vorangehender Clussification der Saugethiere und Vogel München. Stuttgart & Tübingen. Cotta: i-vi + 1-354
- WERNER, F., 1900 Reptilien and Batrachier aus Sumatra. Zood. Julinh., Jona, Aht. Syst., 13: 479: 508, pl. 31: 35.
- WOLF, S., 1936 Revision der Untergattung Rhacophionis (ausschliesslich der Madagaskar Formen) Bull Raffles Mus. 12: 137-217
- Zhao, E-M & Adur, K., 1993 Hespetology of Clinia Oxford, Ohio, USA, SSAR 1 522 + [i-v], pl. 1-48 + 1

# APPENDIX 1

LIST OF 25 REFERENCES OF GENERAL WORKS USING THE NAME RHACOPHORES REINWARDTH

- BERRY, PY, 1975 The amphibian fauna of Pennsular Malaysia Kuala Lumpur, Tropical Press' i-x + 1,130
- (2) CHAN-ARD, T., GROSSMANN, W., GUPRICHT, A. & SCHULZ, K. D., 1999 Amphibians and Reptiles of Pennsular Thailand An illustrated checklist. Wuerelen, Germany, Bushmaster Publications 1-240
- (3) COCHRAN, D., 1965. Les Amphibiens vivants du monde. Paris, Hachette: 1-211
- (4) FEI, L. (ed.), 1999. Atlas of amphibians of China. Zhengzhou, Henan Publishing House of Science and Technology: 1-432. [In Chinese].
- (5) FROST, D. R. (ed.), 1985 Amphibium species of the world. Lawrence, Allen Press & Assoc Syst Coll: [p-tv] + p-y + 1-732.
- (6) HALLIDAY, T & ADLIR, K., 2002 The new encyclopedia of Reptiles and Amphibians Oxford, Oxford University Press:1-240
- (7) HOFRICHTER, R., (ed.), 1998 Amphibien Evolution Anatomie, Physiologie, Ökologie Verbreitung, Verhalten, Bedrohung und Gefahrdung, Augsburg, Naturbuch Verlag: 1-264
- (8) INGER, R. F. & STUEBBING, R. B., 1997. A field guide to the frogs of Borneo. Kota Kinabalu & Sabah, Natural History Publications & Science and Technology. Unit. 1-1x. + 1-207.
- (9) ISKANDAR, D. T. 1998. The Amphibians of Java and Balt LIPI, The field guide series 1-xix + 1-117, 26 pl.
- (10) KHONSUL, W & THIRAKUPT, K, 2001 A checklist of the Amphibians in Thailand. Nat. Hist. J. Chululongkorn Univ., 1: 69-82
- (11) LANZA, B., (ed.), 1982 Dizionario del Regno Animale Milano, Arnoldo Mondadori Editore: 1-706
- (12) LIEM, S. S., 1970 The morphology, systematics, and evolution of the Old World treefrogs (Rhacophoridae and Hyperoliidae). Fieldiana. Zool., 57: i-vii + 1-145.
- (13) Ltt., C.-C. & Hu, S.-C., 1961. The tailless amphibians of Clinia. Beijing, Science Press. [1-ii] + 1-xvi. + 1-364, pl. 1-6 + 1-28. [In Chinese]
- (14) MANTHLY, U. & GROSSMANN, W., 1997. Amphibien and Reptition Sudostantons. Munster. 1-512.
  (15) MATTISON, C., 1987. Frozy and touds of the world. New York & Sidney, Planford Press, Poole
- 1-191.
- (16) MERTENS, R. 1959 La vie des Amphibiens et des Reptiles Paris, Horizon de France 1-206
  (17) NUTPHUND, W. 2001 Amphibians of Thinland Amarin Printing & Publishing, Thailand 1-192
- [In English and Thai]
  (18) OBST. F. J., RICHTER, K. & JACOB, U., 1984. Lexikon der Terraristik und Herpetologie. Leipzig.
- Landbuch Verlag 1-465.
  (19) ORLOV, N. L. LATHROP, A., MURPHY, R. W. & CLC, H. T., 2001 Frogs of the family Rhacopho-
- ridae (Anura, Amphibia) in the northern Hoang Lien Mountains (Mount Fan Si Pan, Sa Pa District, Lao Cai Province), Victnam, Russian Journal of Herpetology, 8 17-44 (20) Sokio to, V. F. [ed. 1] 1988. Dit normal of animal mans in the famiginges, Amphibians and Reptiles.
- (20) Sokot ov, V. E. (ed.) 1988. Dictionart of animal names in five languages. Anythibians and Reptiles. Moscow, Russky Yazyk Publishers 1-554. [In Russian]
- (21) Tit LIFR, S., (ed.), 1999. Dictionnaire du règne animal. Paris, Larousse 1-509
- (22) VANNINI E., 1982 Zoologia dei vertebruti. Torino. UTET: 1-685
- (23) YANG D. (ed.), 1991 The Anaphibia fauna of Yunnun Kunming, China Forestry Publishing House [4-xi] + 4x x 1-259, [In Chinese]
  (24) ZHAO, F. M. 1999 Distribution patterns of amphibians in temperate Eastern Asia. In W. E.
- DUHLMAN (ed.) Patterns of distribution of amphib ans a global perspective, Baltimore, John Hopkins University Press, 421-443.
- (25) ZHOLER, T., 2002. Dr. Amphibian and Repulsen ernes Tutlandfeuchtwald-Schat-gebietes in Victnam, Münster, Natur- und Tier-Verlag: 1-342.



Fig 1 Lectotype of Hyla remnardtu Schlegel, 1840, RMNH 6517 A, in dorsal view

#### APPENDIX 2.

#### DESCRIPTION OF LECTOTYPE OF HYLA REINWARDTH

To facilitate comparisons, the format of this description is the same as in our other recent descriptions of Oriental Amphibia, especially of the geines Bidnerophorus (OHLER & DELORAI), 2006). Measurements were taken in mm. They are designated by the following abbreviations SVL: snout vent length. Head: HW: head width, HL, head length (from back of mandible to to provide the properties) of mandible to forest of eyes, MBE: distance from back of mandible to obset of eyes. IFE: distance between front of eyes; IBE distance between forth ones, of eyes, IN internantal space. EN distance from the forth of eyes to give the stance from back of eyes, IN internantal space. EN distance from front of eye to nostril, EL, eye length, SN: distance from nostril to tip of snout; SL: distance from front of eye to tip of snout; TYD greatest tympanium diameter, TYE, distance from tympanium to back of eye. IUE minimum distance between upper eyelids, UEW maximum width of inter upper eyelid. Fuecum: HAL hand length (from base of outer palmart tubercle) to tip of toel, FLL foreimline length (from blow to base of outer tubercle). TFL third finger length (from base of first subarticular tubercle), pal-pa4 width of pads of finger to IV. Mendlimi: FL: femult rendity from went to

knee), TL: tibal length; FOL. foot length (from base of inner metatarsal tuberele to tip of toe); FTL: fourth to length (from base of first subarticular tuberele to tip of toe), ppl-ppV; width of pads of toes I to V; wpl to wpV width of toes I to V; IMT: length of inner metatarsal tuberele; ITL inner toe length. Webbing; MTTF, distance from distal edge of metatarsal tuberele to maximum incurvation of web between third and fourth toe; TFTF, distance from maximum incurvation of web between third and fourth toe to tip of fourth toe; MTFF; distance form distance from distal edge of metatarsal tuberele to maximum incurvation of web between fourth and fifth toe, FFTF, distance from maximum incurvation of web between fourth and fifth toe, FFTF, distance from maximum incurvation of web between fourth and fifth toe to profourth toe).

Lectotype of Hyla remwardtn Schlegel, 1840, by present designation, RMNH 6517 A, adult female (fig. 1). Poor preservation, specimen stuffed and dried.

- (A) Size and general aspect (1) Specimen of moderate size (SVL 69.3 mm), body rather robust.
- (B) Hoad. (2) Head moderate, as long (HL 23.4 mm) as wide (HW 23.3 mm; MN 19.5 mm; MFE 15.7 mm; MBE 8.4 mm), flat. (3) Snout rounded, not protruding: its length (SL 10.53 mm) longer than horizontal diameter of eye (EL 9.47 mm) (4) Canthus rostrable rounded, Joreal region convex; obtuse in cross section. (5) Interorbital space convex, larger (IUE 6.84 mm) than upper eyeld (UEW 5.26 mm) as large as internarial distance (IN 6.79 mm); distance between front of eyes (IFE 14.1 mm) about two thirds of distance between back of eyes (IBE 21.9 mm), (6) Nostribis rounded, without flap of skiri; as close to tip of snout (NS.5.93 mm) as to eye (EN 5.66 mm), (7) Pupil indistance (F) Tympanum (TYD 5.53 mm), distinct, oval. oblique; tympanum-eye distance (TYE 0.92 mm) one fifth its diameter. (9) Pineal occllus absent (10) Vomerine ridges not observed (11) Tongue not observed. Toothlike projection on maxilla absent
- (C) Forelambs. (12) Arm rather short, thin, fore-arm (FLL 1.3.7 mm) shorter than hand (HAL 2.2 I mm), not enlarged, (1.3) Fugnes 1 and II rather long, thin fingers III and IV long and thin (TFL 1.2.4 mm), (1.4) Relative length, shortest to longest. I < III < IV < III. (1.5) Tips of fingers I to IV rounded, enlarged, circum-ventral discs on fingers I to IV very wide compared to finger width (pal. 2.9 zmm, wal 1.56 mm, pall 3.76 mm, wal II 2.9 mm, palV 4.41 mm, walV 2.40 mm). (16) Fingers with webbing; I.2 II IO 0 III 0 0 IV (17) Subtractival ir uberless present, poorly distinct, rounded, single, proximal tubercle of fingers III and IV small and flat. (18) Prepollex oval, very prominent: palmar tubercle indistinct.
- o(D) Hindlimbs. (19) Shank six times longer (TL 32.8 mm) than wide (TW 5.3 mm), shorter than thigh (FL 35.5 mm) but as long as distance from base of internal metatarsal tubercle to tip of toe IV (FCL 33.0 mm) (20) rose long, thin, toe IV (FTL 1.9 mm) longer than third of distance from base of tarsus to tip of toe IV (FDL 48.2 mm) (21) Relative length of toes, shortest to longest. 1 < II < V < III < IV (22) Trps of toes rounded, enlarged, circum-ventral grooves on toes. It o V (pfl 2.40 mm, pwl 1.30 mm; ppl 12.27 mm, pwl 16.2 mm, ppl II 298 mm, pwl II 94 mm, ppl 3.50 mm, pwl IV 194 mm, ppl 2.98 mm, pwl 194 mm, pwl 230 webbing complete 10.0 III.0 ol III 0 IV 0.0 V (MTTE 23.1 mm, MTEF 25.5 mm, FTET 7.8 mm; FTET 13.4 mm) (24) Dermal fringe along toe V from tip of toe along toe, continuing on tarsus to heck, well developed (25) Subarticular tubercles present.

(IMT 2.50 mm) 4 1 times in length of toe I (ITL 10.26 mm), (27) Tarsal fold absent. (28) Outer metatarsal tubercle, supernumerary tubercles and tarsal tubercle absent.

- (E) Skm (29) Dorsal and lateral parts of head and body smooth, flanks with small glandular warts getting larger ventrally. (30) Dermal folds on forearm, heel, tarsus, metatarsus and vent; latero-dorsal folds absent, "Feperavaran" line absent; lateral line system absent; supra-tympanic fold absent; cephalic ridges absent; co-ossified skm absent. (31) Dorsal parts of limbs smooth. (32) Ventral parts of himbs amouth. (33) Ventral parts of himbs smooth, step and they are covered with treefrog belly skm. (33) Macroglands absent.
- (F) Coloration in alcohol (34) Dorsal and lateral parts of head and body, dorsal parts of head and body and upper part of flank creamy white: lower part of flank brown with whitish spots corresponding to glandular warts; loreal region, upper lip, tympanic region and tympanium creamy white; 05) Dorsal parts of limbs creamy white; posterior part of thigh brown. (36) Ventral parts of head, body and limbs throat, margin of throat and chest white belly and thigh brown with whites pots corresponding to glandular warts; webbing between toes I and II creamy white; other toes dark brown with whites longitudinal bands.
  - (G) Secondary sexual characters. Not observed.

Corresponding editor. Miguel VENCES.

# The suburban common frog (Rana temporaria) population in the eastern Helsinki suburb, Finland

# Antti HAAPANEN

Huhtasuontie 7, 00950 Helsinki, Finland <antt haananen@kolumbus.fi>

The common frog population in the eastern. Helsinki suburb was estimated in 1992-2002 by counting the numbers of egg clumps in spawing sites. The study area covered 1590 ha. The frogs were found in various types of green areas such as woodlands, agricultural land and various types of parks. These areas covered 40 % of the whole study area. The population was 786 ± 262 spawning female frogs. The population size increased during the study period. The population density was 1.3 females/ha in green areas. Spawning sites were small diles, ponds, brooks and their wider parts with still water. Small and shallow dikes and ponds are vulnerable to overfilling and other negative changes. It was found that some habitats seemed to be the density dependent limiting factor controlling the common frog nounlation.

# INTRODUCTION

It has been repeatedly reported that frog populations are especially sensitive to various types of pollution and habitat destruction. All species are not, however, as sensitive. Several healthy populations have been monitored long enough to verify this (e.g., MELLE et al., 1998). It has been stated that the common frog is less sensitive to urbanisation than many other species (KLZIIIN, 1994) and seems to survive in urban conditions (HITCHINGS & BILBIT, 1997).

Frog population studies such as catching and reactiching are time consuming. HAPPANN (1982) has developed for northern habitats a counting procedure which gives quite exact numbers of spawing femile common frogs. The same type of method to estimate the population and to observe the annual variation of a frog population in a long term has been used e.g. by KULINKOV & PANARIN (1995). Although males and subadults are ignored, the spawing femiles are the essential part of the population.

The aim of this study is to count the number of breeding female common frogs and to describe the habitats in suburban conditions in the boreal zone.

## STUDY AREA AND METHODS

The common frog populations were surveyed in the eastern part of Helsinki (69°12°N, 25°08°E, 0.25 m above sea level). The structure are study area covers about 1590 ha, which is 85°. of the whole area of Helsinki (fig. 1). The area consists of apartment house sectors, small house blocks, industrial areas, and various kinds of traffic lines and green areas (forest, park and meadow in fig. 1). The local industry does not pollute air or waters. The acid run load has been cut down by 60 % from the situation in the late 1970's (KULMALA et al., 1998). In the late 1980's several lichen species have reinvaded the region showing the enhanced air quality. One apartment house block has been constructed on an old dumping place in the 1970's In the late 1990's it was found to pollute the soil and small dikes below. According to the information from the City of Helsinki, this pollution is limited to the nearby dikes and does not reach the study area used.

The constructed areas outside the green areas cannot be regarded significant as a common frog habitat because of high density of traffic lines, the blocking effect of houses on the migration and only minimal green areas. Therefore those areas have not been included in this study as a common frog habitat.

The study area was sparsely inhabited, in some places like countryside, until the 1960's. The rapid urbanisation took place in the 1960's and 1970's, including four-lane road and underground railway constructions. The present green areas appear in the city general plan mostly as parks, outdoor recreation areas and as a university farm. The green areas have been more or less the same during the last 25-30 years. Altogether there are 633 ha green areas, which were divided into 24 sub-areas. These are isolated from each other in most cases by streets, four-lane hurbways or house blocks.

The green areas are most extensive in the western part of the study area in the university farm, where they form 50 of all green areas. The green areas altogether cover 40 ', of the whole study area but only 25 % east of the university farm (fig. 1)

These green areas were classified into five different habitat types as follows. (1) broad leaved woodlands with rich natural field layer vegetation, later called woodlands, (2) woodland parks, (3) areas covered partly with woodlands and partly well-managed short-cut lawns, called semi-open areas below. (4) agricultural areas; and (5) barren rocky pine woods. The rocky barren woodlands are mostly 20-25 m above sea level, often with fairly steep slopes. The other habitat types are found mostly in lowlands.

There are three brook watershed areas in the study area (fig 1). The total length of brooks in the study areas 11 km. These brooks have been canalised in earther times. Parts of them have been restored in recent years. In addition there are small point and dikes Some of the dikes date back to told farming which has exased decades ago. The few pH measurements in these brooks show that waters relove to neutral during the spayning season. The observed pH values are 6.5-7.3 and the water quality in general was good in surveys made by the City of Heisinki (JAAAA), 1987. KETOLA, 1983.

The dikes are very small. The amount of water may be only some cubic metres and most of them are dry later in the summer. Only a small proportion of them have water plants. The

HAAPANEN 135



Fig. 1. The study area in the castern part of the City of Helsinki X-marked areas show the green areas, where spawning frogs were found. Constructed areas, motorways and other main roads isolate these from each other. Two crosses seem not to be in green areas, but this is not the case. These green areas are either in the corner of an industrial area or above the subway where natural vegetation with a pond has sursived. The green areas are not connected to rural areas. The midox map shows the brook systems with flowing directions one on the western border, one in the middle and one on the insistent side of the study area.

small ponds are bigger, from 100 to 1000 m<sup>2</sup>, 20-60 cm deep, Many of them are permanent water bodies. Brooks and their wider parts are permanently wet at least in normal years. Only such parts of brooks are used by frogs where there is still water during the spawing season. These brooks are small, 0.5-2 m wide and 20-50 cm deep. Measurements of the flow from one brook were 1.5-1280 l/s, with an average of 35 l/s (KETOLA, 1998). During spawing the flood is mostly over but the flow is apparently above the average.

The study area is connected to the Baltic Sea. The brackish waters are not used as bright the study of the s

The spawning sites are of four different types dikes, small ponds, brooks with still water and the wider parts of brooks with still water.

The counts were made over four years (1999-2002). The year 2002 was exceptionally dry The amount of rain from early April to mid-June was only 72 mm or 56 of the long term average. The other years were wet or close to the normal.

# Spawning pattern

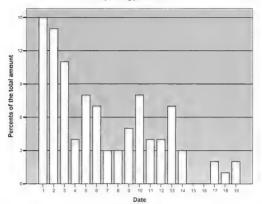

Fig. 2 - The spawning pattern of the common frogs in 2002. The columns show the percentage of egg clumps laid each day (n = 192). The spawning started April 14 and took 19 days.

The census of the common frog population is based on the counting of egg clump masses during the breeding season. One female lays only one egg clump per season (SAVAGE, 1961). The census followed the procedure proposed by HAAPAANS (1982). This method was developed further, as follows. It is impossible to make the census when all the clumps have to be surveyed at one, as the development starts immediately after laying and accumulations of dozens of egg clumps can occur. However, each day the newly appeared egg clumps can be distinguished and counted in these egg clump groups (HAAPAMS, 1982). In '001 and 2002 a certain number of breeding sites were surveyed daily from the early beginning of breeding until no new egg clumps were seen. So it was possible to see which percentage of the total egg clump number had been lad each day of the census period (fig. 2)

The spawning sites surveyed daily made a fairly representative sample of the total spawning female population as they formed to and 19 of the total census in 2001 and 2002, respectively. The census in other spawning sites was made approximately after 10 days from Haapanen 137

the start of egg laying or somewhat later and the numbers were corrected using the correction figure based on the results in areas followed daily (fig. 2). In 1999 and 2000 only one census was made with no additional counting as the method would require (HARPARNEN, 1982). In those two years the figures were corrected based on the results in 2001 and 2002, and by HARPARNEN (1982).

Although the author knows the area very well each year some new breeding sites were found. Especially in 1999 and 2000 the sites were not fully covered However, most sites were checked each year. The sites surveyed every year (n=52) covered 57 % of the egg clumps found in 2002. The size of the female spawning population and its annual variation were estimated based on the census figures from the sites surveyed each year 1992-2002.

The results of this study are compared with those obtained in part of this population in 1973-1977 (HAAPANEN, 1982).

# RESULTS

# SIZE OF THE FEMALE POPULATION

In 1999-2002 there were in average 786  $\pm$  262 (mean and standard deviation) spawning females in the area. The amount of the spawning frog females increased during the whole study period and especially from 1999 to 2000 (fig. 3).

In the university farm the spawning female frog numbers were  $81\pm44$  in 1999-2002, versus  $58\pm43$  in 1973-1977 (Haapani N, 1982). The difference is not, however, significant (P=0.45, I test).

# SUB-AREAS

The spawning sites were found from about 0 to 12.5 m above sea level, but not in brackish waters.

During these four years 91 spawning sites were found on 18 green sub-areas (size 1-125 ha). They covered 70 % of all green areas.

Only one spawning site was found in the small house block in a dike connecting two woodlands. In six green areas no spawning sites were seen. During the study period two sub-areas were lost as spawning area and one additional was found.

The numbers of female frogs varied greatly in these sub-areas. The average number of spawning females in 2002 was 63 ± 70/sub-area (range 3-248). The two sub-areas with 3 and 248 female frogs are located on both sides of a four-lane highway. This big difference in frog numbers was observed in all four years.



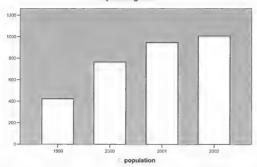

Fig. 3 The growth of the spawning female common frog population in 1999-2002 in the study area in eastern Helsinki. The figures are the sums found in different sub areas.

There is a strong correlation between the number of egg clumps found in a sub-area and the number of breeding sites (Pearson r=0.87). So the amount of spawning sites accounts for  $76 \cdot u \cdot (r^2 = 0.76)$  of the total variation in the numbers of spawning females between the sub-areas. In contrast, there is only a very low correlation (r=0.29) between the numbers of egg-clumps and the size that) of the sub-areas. The size of the sub-area accounts for only  $8 \cdot u \cdot v$  of the numbers of the spawning females.

#### POPULATION DENSITY IN TERRESTRIAL HARITATS

No frogs were seen to spawn on rocky pine woodland areas although the latter are extrems in the study area and include some ponds. These pine woodlands account 30 % of those ereen areas where no breeding common froes were found.

The highest population densities [9 1 and 7.0 female frogs/ha) were found in woodland parks and in woodlands, respectively. In semi-open areas and agricultural land, the densities were much lower (tab. 1). There are only two agricultural areas and these are grouped in tab. I with the semi-open areas. In agricultural land there were only 0.8 females/ha.

The spawning female frog density for the whole green area was 1 3/ha and in the whole study area it was 0.5/ha.

Haapanen 139

The spawning site density was so high (tab. 1) that the frogs could easily reach these sites in any type of habitat and vice versa.

#### SPAWNING SITES

The most common spawning site in the study area was the small dikes (tab. 2). One half of all egg clumps were laid in these dikes. All together the egg clumps were distributed within different spawning habitat types as these habitat types were used (tab 3). The average number of egg clumps per site was almost the same (tab. 3).

Only 17 % of the spawning sites were used in every four years. In such areas the egg clump numbers were, however, high in each year (average 31 + 27) and there is highly significant difference (P < 0.001, t test), with the average number of egg clumps  $(6 \pm 6)$  in sites used only once or twice but not in following years. From 31 to 58 % of sites were empty. The lowest number of unused sites was found in 2002 when the population density was highest. The population increase and in crause the continuous increase of egg clump numbers per spawning site. The population increase was een in the uncrease of the number of used spawning sites (fab. 4). In any spawning site the egg clump numbers varied considerably from wear to veat.

As the spawning sites are very small water bodies, they may easily become totally dry. A hippoportion of all breeding sites became dry in early June 2002 when the metamorphosis of larvae had not yet taken place (tab 5). There were no significant differences between the desiccation of dikes and ponds. All the brooks stayed watered. Some days after the inventory it rained so much that it is quite probable that the larvae in all remaining sites were able to metamorphose.

#### SPAWNING PATTERN AND START OF SPAWNING

The spawning started just after the average day temperature reached above 5°C. The spawning took 19 days in 2002. Most egg clumps were laid during the first days of spawning half of egg clumps was laid already on the fifth day of spawning (fig. 2), and after ten days 80 % of all egg clumps has been laid, both in 2001 and 2002.

# DISCUSSION

# POPULATION SIZE AND DENSITY

The present common frog population is most probably the continuation of the former rural population. Taking into account the low survival rate in this species (\$0.1 according to Gibbons et al., 1984, 40.8 according to LOMAN, 1984), the populations of the study area have lived several generations in the present situation of urbanisation.

The spawning sites of the study area are ideal for egg clump counting and the procedure developed gives quite exact figures of spawning female numbers.

Table 1 - Density of spawning females (female frogs/ha) and of spawning sites (sites/10 ha) in 2002 in different habitat types. Semi-open areas cover agricultural areas with woodlands, too. x, mean; s, standard deviation.

|                                | Woodlands | Woodland parks | Semi-open areas |  |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|--|
| Population density $(x \pm s)$ | 7 ± 3.8   | 9.1 ± 1.6      | 2.1 ± 2.1       |  |
| Number of areas                | 7         | 2              | 9               |  |
| Spawning site density          | 6.8       | 9.6            | 1               |  |

Table 2 - Distribution of spawning sites (n 91) between different habitat types and destruction and construction of sites in 1999-2002

|                       | Distribution % | Destruction n | Construction n |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| Dikes                 | 51             | 3             | 0              |
| Ponds                 | 38             | 1             | 1              |
| Brooks                | 7              | 0             | 0              |
| Wider parts of brooks | 4              | 0             | 1              |
| Total                 | 100            | 4             | 2              |

Table 3 Distribution of spawning sites (n 63) and of egg clumps (n 1007) in 2002 within spawning habitat types, and mean numbers of egg clumps per site x, mean, x, standard deviation

|                                  | Dikes   | Ponds   | Brooks  | Wider parts of<br>brooks |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Distribution of sites (%)        | 54      | 32      | 9       | 4                        |
| Distribution of egg clumps (%)   | 51      | 35      | 9       | 5                        |
| Number of egg clumps $(x \pm s)$ | 15 ± 15 | 18 ± 19 | 14 ± 21 | 17 ± 11                  |

The frog population density of the study area is much lower than that (50 530 adults/ha) found by Lostax (1984) in southern Sweden or that (64-80 adults/ha) found by Passanis et al (1993) in eastern Finland Taking into account that, in these Finnish data, there were only 20 " females, the density figures in woodlands and woodland parks were of the same order of magnitude. The biased sex ratio in northern conditions may be caused by the slower development of the females (Lostax) 1976: GilBonos et al., 1984.

HAADANEN

Table 4. – Spawning in the 52 sites in 1999-2000, mean and median of egg clump numbers per site x, mean, s, standard deviation

|                                        | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Percentage used as a spawning site (%) | 44      | 42      | 50      | 69      |
| Number of egg clumps site $(x \pm s)$  | 11 ± 11 | 20 ± 24 | 21 ± 26 | 16 ± 20 |
| Number of egg clumps/site (median)     | 26      | 43      | 43      | 39      |

Table 5. Results of the spawning site inventory on 5-10 June 2002. The figures show the sites which still were watered. Total number of sites surveyed: n = 58

|                             | Dikes            | Ponds            | Brooks           | Total            |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Watered sites               | n (%)<br>15 (52) | n (%)<br>14 (70) | n (%)<br>9 (100) | n (%)<br>38 (52) |
| Egg clumps in watered sites | 274 (57)         | 174 (50)         | 44 (100)         | 579 (60)         |

The results show that the common frog has for generations inhabited areas which seem to be upter fragmented and isolated, though frogs disappeared from one sub-area because the spawning sites were filled and the dikes were canalised.

SEPPÄ & LAURILA (1999) estimated that, in the conditions of the Baltic Sea small islands, 30 or more breeding females per island would result in an effective population. In my study area, 35 % of the populations in sub-areas were below this limit.

Vos & Chardon (1998) found that the most decisive factor on the occurrence of the moor frog was the quality of habitat, not the degree of isolation. The data of this study show that small populations can survive at least several decades even close to highways in spite of the traffic mortality and the isolation.

Anuran population sizes wary because of variation in the size of annual cohorts (Rysia, 1986). This is quite evident in the case of small populations which are dependent on a small annount of spawning sites (see e.g. Haapanen, 1982). Here there were 91 different spawning sites available. This clearly levelled the annual population variations. Also in the present data the amount of spawning females in any spawning site varied considerably from year to year.

# CONSERVATION REMARKS

In the study area the destruction of the habitat has not been a big problem during the study period (tab. 2). On the other hand some new sites were constructed. All the wider parts of brooks are a result of the restoration of a former canalized brook. The future succession of the vegetation will probably enhance these sites further.

The slow filling up of shallow d.kes and ponds is a natural phenomenon which can destroy a great part of spawning sites in coming years. The city will be informed on the importance of the small water bodies as a frog habitat. The general plan provides certain protection of the summer habitat. Still the fragmentation of the population and especially the possible habitat loss make the future of the populations uncertain

#### LIMITING FACTORS

This study allows to discuss whether the spawning habitat can be the density dependent factor limiting the common frog populations in these circumstances.

The summer range of these frogs can be measured as it is isolated from the surrounding by buildings and wide traffic hines. The frogs can easily reach the whole available terrestrial habitat as the distance to the spawning sites is not more than 500 m (see also tab.).

It was observed that the amount of spawning sites accounted for 76% of the total variation in the population density The size of the terrestrial habitat was only of secondary importance. It was also found that the amount of egg clumps per spawning site did not increase with the increase of the total number of egg clumps. Instead, with the increasing population, the number of spawning sites increased. The frogs apparently started to use the sites of secondary quality. So the number of spawning sites will be the ultimate limiting factor in situations when other factors, e.g. climatic conditions, have not caused the local decline of the proulation.

# RÉSUMÉ

L'étude porte sur la population de grenouilles rousses de la banlieue est de Helsinki. capitale de la Finlande (60°12'N, 25°08'E). La zone étudiée en 1999-2002 couvre 1 590 hectares, soit 8.5 % de la superficie totale de la ville. Elle a été urbanisée surtout dans les annees soixante et soixante-dix, et sa population de grenouilles provient sans doute des grenouilles qui y vivaient avant cette periode. Les grenouilles occupent les espaces verts de la zone. Ceux-ci couvrent un quart de la zone et se divisent en cinq categories (1) forêts de feuillus, (2) parcs boises, (3) parcs a mortie ouverts avec pelouses entretenues, (4) terres arables; et (5) bois de pins sur terrain rocheux. Dans la catégorie 5 il n'v avait pas de grenouilles. Les espaces verts des quatre premières categories sont divisés par des maisons, des rues et une route à quatre voies en 24 secteurs, dont 18 avaient des grenouilles au moins nendant une des années d'étude. Les masses d'œufs dans ces 18 secteurs ont eté comptées dix jours après le début du frai ou un peu plus tard. Le résultat obtenu a été corrige par le nombre de masses dans le secteur où l'on a pu suivre le frai jour par jour (fig. 1). Les fravères étaient des petits fosses, étangs, ruisseaux ou parties stagnantes des cours d'eau (tab. 2). La taille moyenne annuelle de la population de grenouilles en frai a éte estimée a 786 ( ± 262) femelles dans la zone entiere, et le nombre d'animaux a augmente d'année en année (fig. 2). Dans les 18 secteurs où il y avait des grenouilles, leur densité movenne était de 1,3 femelles nar hectare. Celle-ci était la plus grande dans les habitats boisés (tab. 1). Une correlation significative (r = 0.87) a été constatée entre le nombre de femelles en frau par secteur et le nombre de fravères. La taille du secteur n'est correlée qu'avec 7 du nombre total des femelles en frai L'accroisse ment du nombre de fravères utilisées est allé de pair avec l'accroissement de la population de grenouilles, mais le nombre de masses d'œufs par frayere à augmenté moins vite. La conclusion est que c'est le nombre de frayeres qui limite la taille de la population des grenouilles. Quand la population croît, une partie des femelles est obligée de chois, r des fraveres suboptimales

Haapanen 143

# ACKNOWLEDGEMENTS

Mr. Kerkko Hukulmen translated the French summary. My. wife, Mrs. Marja-Leena Haapanen, M. D., PhD, has helped in various ways of the treatment of the data. I hank the referees and editors for their comments to improve the text. The City of Helsinki has provided the map of the study area.

# LITERATURE CITED

- GIBBONS, M. M. & McCarthy, T.K., 1984 Growth, maturation and survival of frogs Rana temporaria.

  L. Holurcite Ecology, 7, 419-427.
- HAAPANN, A., 1982. Breeding of the common frog (Rama temporaria L.). Ann. Zool. Fermit., 19:75-79. HTR (11-KG. S. P., & BERBEI, T. L. K. 1997. Genetic substructurings as a result of barriers to gene flow in Harman temporaria (common frog) populations: implications for biodiversity conservation. Heredit. '93: 117-127.
- JALAVA, H., 1987 [The brooks of Helsinks] Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunta julkaisu.
  5, 1-92, In Finnishl.
- KETOLA, T. 1998 [The quality of water and the transport of material in Mellunkyla brook, Eastern Helsinki] Helsingin kaupungin ymparistokeskuksen julkaisuja, 7-1-46 [In Finnish]
- KULMALA, A., LIINONEN, L. RUOHO-AIROLA, T., SALMI, T. & WALDÉN, J., 1998 An quality trends in Finland. Helsinki, Finnish Meteorological Institute, Air Quality Measurements: 1-91
- KUINAGO, A. P. & PANARIN, A. E. 1995 Écology and status of populations of the common frog (Runa temporaria) and the moor frog (Runa arsales) in Northwestern Rassia with notes on their distribution in Tennoscandia. In S. L. KUZMIN, C. K. DODO, Jr. & M. M. PIKLLIN, (ed.), Amphibian population in Commonwealth of Independent States. Current status and declines, Moscow, Pensoft Publ. 64-70.
- KUZMIN, S. L., 1994. The problem of declining amphibian populations in the Commonwealth of Independent States and adjacent territories. Alytes, 12 (3): 123-134
- LOMAN, J. 1976 Fluctuations between years in density of Rana arreals and Rana temporaria. Norw. J. Zool. 24: 232-233.
- ---- 1984. Density and survival of Rana arvalis and Rana temporaria. Alytes, 3, 125-134
- MEYER, A. H., SCHMIDT, B. R. & GROSSENBACHER, K., 1998. Analysis of three amphibian population with quarter-century long time-series. Proc. v. Soc. London, (B), 265: 522-528.
- PASANIN, S. OLKINUORA, P. & SORJONIN, J., 1993 Summertime population density of Rana temporaria in a Finnish coniferous forest. Alyter, 11, 155-163.
- SAVAGE, R. M., 1961. The coology and life listory of the common frog. Rana temporaria temporaria. London, 1-221.
- SEPPA. P. & LAURIUA A. 1999 Genetic structure of island populations of the anurans Runa temporaria and Bulo bulo. Heredity, 82 309-317.
- Vos, C. C. & CHARDON, J. P., 1998. Effects of habitat fragmentation and road density on the distribution pattern of the moor frog. Rana arralts. J. appl. Ecol., 35 44-56

Corresponding editors: Thierry Lode & Alain Dubois.

# A preliminary biotelemetric study of a feral invasive Xenopus laevis population in France

# Christophe Eggert\* & Antoine Fouquet\*\*

\* Laboratory of Alpine Ecology, UMR CNRS 5553, CISM, University of Savoie, 73376 Le Bourget du Lae, France

\*\* Le Buisson Garroux, 79100 Mauzé-Thouarsais, France

The invasive African clawed frog (*Kenopus laevis*) is currently spreading over a large area in western France. In order to investigate the population expansion processes we studied the feasibility of implanted transmitters use. Seven frogs were radiotracked during the winter period. Even in this cold period of the year, individual movements were observed in the natural water network, and also in the flooded terrestrial surrounding area. These areas play a key role in the investive process. During the study, major and the process of the pro

# INTRODUCTION

Introduction of non-native organisms into the wild for economic, sport, aeathetic reasons, or accidentally, are very common processes occurring at a growing rate since the last century. If in many cases non-native organisms may be harmless in their new environment, in other cases they prone to escape human control and could become invasive (WILLIMSON, 1996). Like many animal groups, amphibians have also been the subjects of the imasive process. The African clawed frog. \*\*Xeunous laers\*\*, is one of the known invasive frog species, currently established in many non-native area, principally in California, Arizona and north Mexico since the sixties (Caxyon, in press), and in Chile and south Wales since the seventies (Saxyon, in press), and in Chile and south Wales since the seventies uses isolated populations have also been noticed, including on Ascension Island in the south Atlantic Ocean since 1944 (Tristi i) & McCoin, 1996, Caxyon, in press). Quite recently feral African clawed frogs have been discovered in western central France (Fouqui i, 2001) and are suspected to have become established since the eighties. It may be the largest known European populations since its known range was about more than 100 square kilometers in 2003, which is likely to be largely underestinated and quetyly increasing (Fouqui i, 2004). Which is likely to be largely underestinated and quetyly increasing (Fouqui i, 2004) and a sixpace and in the south as a support of the source of the supplication since its known range was about more than 100 square kilometers in 2003, which is likely to be largely underestinated and quetyly increasing (Fouqui i, 2004).

According to climatic conditions, French feral X laeus suffer almost the same conditions as in south Wales, which have been described as ill-stated to this southern African species

(Measry & Tinsley, 1998). The south Wales populations have been intensively studied regarding their demographic parameters and feeding habits (Measry & Tinsley, 1998; Measry, 1998; 2001), and they seem to occur only within a limited area (Measry & Tinsley, 1998) A skeletochronological investigation shows that successful recruitment infrequently occurs (Measry & Tinsley, 1998, Measry, 2001), potentially hmiting X. laevis spread Therefore, the dispersal success of X laevis in the French countryside calls for some explanation. Surprisingly, the African clawed frog, despite being a standard for developmental, physiological or molecular laboratory studies, remainspoorly known regarding its population ecology, even in its native habitats (Measry, 2004). The goals of this study are (1) to test the use of implantable transmitters to track clawed frogs in the wild, and then (2) to observe frogs' movement and winter mortality during cold wet season in the area inhabited in France.

#### MATERIAL AND METHODS

#### STUDY AREA

We chose one of the numerous colonized ponds of the current frog's distribution, according to the following enteria, permanent pond, resembling many other colonized ponds and surrounded by a maximum diversity of landscapes, not situated in the border of the occupied area, not holding a high density of African clawed frogs. The chosen pond was located near Vibreuil (46°95 N, 00°19°E), in the middle of an extensive pesture, surrounded by typical traditional hedges, including small groves, wooded hedges and ditches (fig. 1), and also ploughed fields. The pond, shaped with strong sloping banks except on one side, serves as watering place for some cattle. Its depth was about 200 cm maximum during the study. It was free of fish, contained very little vegetation, and during the study few other amphibian species were caught (Triunus cristatus. T. heheticus). The pond was supplied with water by small ditches collecting rainwater from the nearby pasture area, but also sometimes by overflow from the same continuous small ditches which are connected further up to a larger water network. The pond was connected to the water network only during the wet seasons, i.e., probably only a few months each vear.

#### SAMPLING OF CLAWED FROGS AND TELEMETRIC PROCEEDINGS

African clawed frogs were caught using funnel traps batted with pieces of meat (FOUQUET & MEASY, 2005) from November 2002 to February 2003. Traps were set for one or two consecutive mights in the water. Then frogs were brought to the lab for transmitters implantation. They were sexed, weighed and measured with a calliper to the nearest millimeter. According to the implantation method described by EGGERT (2002), frogs were anaesthetized and transmitters (Sitriack, Single Stage Transmitters) were placed through a small incission in the body cavity. The abdominal muscles and skin layers were then sutured together in two separate layers. The animals were kept for a few days in adjuant to verify full recovery before releasing in the exact place of capture. Animals were located about once a week, sometimes



Fig 1 - Situation plan of the studied area of feral clawed frogs in France.

less during very cold weather conditions. They were located with at least half a meter accuracy. When death of a frog was suspected in the water, we tried to catch it with a landing net.

# RESULTS

Seven frogs (4 males and 3 females) were caught in the pond and then tracked during winter (tab. 1)

Most of the frogs' movements were limited to the pond, but sometimes frogs went out of it. Thus 19.6 % of the frog locations were situated in surrounding dishes and 21.6 % in temporary puddles. Only one individual (female 696) did not leave the pond but after 8 days the transmitter was found alone and damaged some meters out of the pond in the pasture. In the same way a male finale 555 was predated after a two weeks trip in the small ditches upstream from the pond. In both cases we assume that the western polecial (Mustela putatura) was the predator (polecial faeces were found very close to the still working transmitters). Two males were tracked until transmitter signals were lost for unknown reasons, but in both cases polecial action is suspected. One was lost just after releasing, while the other (male 1036, see fig. 2) was tracked for two months. Two dead dividuals were found in the pond, close to its border, without any evident cause of death. One (male 059) had shown a constant movement activity (but mainly in the pond) during the 3 weeks of tracking, whereas the other (female 436) was found dead only one week after release. In both cases post-operative problems cannot be excluded, even. I posterior autopsies have not revealed any apparent in juries, except a sleth inflammation in the region of the incission.

Table 1 – Some data on radiotracked feral clawed frogs in France (November 2002-February 2003)

| Sex/code   | Size mm | Mass g | Date of capture | Last control | Cause of loss |
|------------|---------|--------|-----------------|--------------|---------------|
| Male 059   | 69      | 45 0   | 17 November     | 14 December  | Death         |
| Male 555   | 68      | 47 0   | 16 November     | 01 December  | Predated      |
| Male 696   | 71      | 42.7   | 09 February     | 20 February  | Unknown       |
| Male 1036  | 74      | 46.7   | 13 December     | 16 February  | Unknown       |
| Female 436 | 89      | 85.7   | 23 November     | 14 December  | Death         |
| Female 398 | 94      | 99 1   | 23 November     | 16 February  | Dead frozen   |
| Female 696 | 99      | 1141   | 23 November     | 14 December  | Predated      |

The first two weeks of December were cold (but without freezing), whereas the two last were milder (a temperature up to 10°C during the day was observed). January was very cold, with most of the night temperatures below 0°C, like in mid-February. Soil and water became colder during January, freezing during the first week of February At that moment, all wetland habitatis were covered with 10 centimeters of ice. Ohe individual (female 398) which moved about 80 meters from the pond (fig. 2), moved overland through pasture, crossing a wooded hedge then was located in a puddle 20 ectimiterest deep It deef in early February by freezing.

#### DISCUSSION

#### IMPLANTATION PROCEDURE

As laboratory kept frogs often perform an overhead kreking movement with their clawed feet, it was necessary to sew up the stutre using a large amount of skin. Moreover it was not possible to keep clawed frogs for a long time in dry conditions, so that healing was considerably longer than in terrestrual amphibanas (pers. obs.) Stitches of one female break just after sewing up and therefore we sewed them again with a larger suture, with a larger recovering of the two facing skin parts. We suggest using absorbable gut for the muscle layer and mylon suture for the skin closure. Also broad-spectrum antibitoties to prevent infections in the wild could be tested. Likewise avoiding cold water temperatures during healing process may increase healing rate (Cotassec et al., 1997).

#### CLAWED FROGS MOVEMENTS

In spite of the rather cold weather conditions during the course of our study, clawed frogs' movements were not limited to the pond. Trips in the connected small dishes, with lower



Fig. 2 Example of clawed frogs movement in the study site during the tracking period (see text). The other tracked frogs did not move further than these.

water level (maximum about 40 cm), were observed, as well as overland movements. Therefore, during winter, clawed frogs could be found not only together in ponds or rivers, but also alone or in small numbers in small temporary puddles unconnected with permanent or temporary streams. The use of such temporary water places, that are numerous in this agricultural region, should clearly be considered in any planned eradication program. Moreover, clawed frogs are able to move even in quite cold weather conditions. By marking individuals during several years in the UK, MEASEY & TINSLEY (1998) observed that less than 36 ' of the frogs were moving between capture sites, mainly over few hundred meters, with a maximum of two kilometers along a river valley Overland movements could occur through woodland with dense undergrowth, over metalled roads and also across rivers. In our study, leaving the pond was associated with high risk of mortality by contact with predators or by freezing in a temporary water surface (also several young X luevis have been found dead in a shallow pond after a cold period; pers. obs.). Nevertheless, the relationship between animals with implantable transmitters and predation probability remains to be studied. Severe winters have been proposed as a major factor affecting clawed frog introduction success in European area (FRAZER, 1964). Freezing or suffocation underneath ice layer have long been reported for European amphibians (e.g. Runa temporaria in Dr. La Fontaine, 1881). It was obviously a cause of X luevis mortality in France but clearly does not prevent its invasion

#### LITERATURE CITED

COLBERG M. F. DENARDO D. F. ROJEK, N. A. & MILLER J. W., 1997. Surgical procedure for radio transmitter implantation into aquatic, larval salamanders. Herpetological Review, 28 (2) 77-78.

- CRAYON, J. I., in press. Species account. Aenopus laes in M. J. Lannoo (ed.), Status and conservation of US Amphibians, Volume 2, Berkeley, University of California Press.
- DE LA FONTAINE, 1881 Effets des grands froids de l'inver 1879 à 1880, en particulier sur les règnes végétal et animal. Publications de l'Institut royal grand ducul de Luxembourg, 28, 63 92
- EGGERT, C., 2002 Use of fluorescent pigments and implantable transmitters to track a fossorial toad (Pelabates fuscus). Heroetological Journal, 12, 69-74
- FOUOUFT, A., 2001. Des clandestins aquatiques. Zamenis, 6: 10-11
- FOUQUET, A & MEASEY, G. J., 2006. Plotting the course of an African clawed frog invasion in western France. Animal Biology, in press.
- FRAZER, J. F. D., 1964 Introduced species of Amphibians and Reptiles in mainland British Journal of Heroetology, 3 (6): 145-150
- LOBOS, G., CAITAN, P. & LOPEZ, M., 1999 Antecedentes de la ecología trofica del supo africano Xenopus laevis en la zona central de Chile. Boletin del Museo nacional de Historia natural, Chile, 48 7, 19
- LOBOS, G. & MEASEY, G. 1, 2002. Impact of invasive populations of Xenopus laevis (Daudin) in Chile. Herpetological Journal, 12: 163-168.
- MEASEY, G. J., 1998 Diet of feral Xenopus laers in south Wales, UK. Journal of Zoology. 246 287-298.
   2001. Growth and ageing of feral Xenopus laers (Daudin) in south Wales, UK. Journal of Zoology. 254: 547-555
- 2004 347-373

  2004 Species account: Xenopus laevs (Daudin 1802) In: L. R. MINTIR, M. BURGER, J. A. HARRISON, P. J. BISHOP & H. BRAACK (ed.), Atlas and red data book of the frogs of South Africa,
- Lesotho and Swaziland, Washington DC, Smithsonian Institution Press: 266-267

  Measey, G. J. & Tinsley, R. C. 1998. Feral Xenopus larvis in South Wales. Herpetological Journal, 8
- TINSLEY, R. C. & McCOID, M. J. 1996. Feral populations of Xenopus outside Africa. In. R. C. TINSLEY, & H. R. KOBEL (ed.), The biology of Xenopus, Oxford, Oxford University Press. 81.94.
- WILLIAMSON, M., 1996. Biological invasions London, Chapman & Hall 1-256

Corresponding editor: Alain Pagano.

# Laurenti revisited

# Günter GOLLMANN

Universitat Wien, Department für Evolutionsbiologie, Althanstr 14, 1090 Wien, Austria

Josephus Nicoluis LAURATI, 1768 - Specimen medicinu, exhibers spoopin Reptillum emandatum cum experimentis circa venesa et andatea Reptillum destruccorum Facimille reprint with an English translation by Sergius I. Kuzmin Laurenti Verlag, Supplement des Zestschrift für Feldher petologie, 7, 2005: 1-247. ISBN 9-39-3006-2-47.

Reprinting old volumes in zoology has gained some popularity in recent times. In many case, beautiful illustrations provided the man attaction of such an enterprise. So why should amphob te interested in what ADLER (1989) called an "unimposing little book," with just five black-and-white plates of illustrations?

Laurenti's treasuse constants two parts, a systematic overview of the "Repotle" (including amphibhams) and a natural history of Austran "repute", with some detailed descriptions and remarkable observations on natural history, including repitiv-nine carefully detailed experiments on the venoms of a number of species. Evecued from a local partions veno-point, this book open the chromice of hereptologiral research in Austria (which was a large empire at that time! I TRD MASNN, 2001). Its main interest for a worker authence is based on the many genus and species names/Ers proposed here, making at in important resource for taxonomy, and nomendature even today. Much of its scientific content, especially the toxicological work, is clearly outdated and will be read mainly for currouty or historical interest. Nevertheless, I found both in the descriptive and in the experimental sections many statements, discussions and droses that stimulate reflections on the state and development of science them and now

The book starts with two prefaces, by Burkhard Thiesmeir and Wolfgang Böhme, and an introduction by Sergus Kuzmin Then Laurenti's treatise is presented, the facisitie on the right hand pages, with the English translation on the opposite pages, followed by the illustrations: Finally, the translator provides a few comments, a list of books of the authors mentioned by Laurenti. A list of valid scientific names for species mentioned by Laurenti, and references for man sources of information.

Sergus Kurmin has undertaken the difficult task of translating the text from one foreign language into another. One can find flaws and minor matiskes in the translation of one looks for them, but by and large Kurmin has succeeded remarkably well in providing a readable and correct English version of Laurenti's work. The treatment of geographic terms, both Latin and German ones, schagilty inconsistent as sometimes a modern spelling is given to g'. Wideen' for "Widen', "Dauphine" for "Delphinatio" whereas in other cases an outdated spelling is directly taken into the English text tog. "Nusdorff" or "Smolandia". The location "in aple Estsheir or "in Estshero monite" (type locatily for Trutinar alpevirs) is repeatedly rendered as "Escher mountain" though the name of this mountain is Otsher (ROC) text al. (2003, gave the morrect spelling Ossher).

The publisher is to be commended for making available this important classical work to a wider audience

GOLLMANN 151

# LITERATURE CITED

- ADLER, K., 1989. Herpetologists of the past. In: K. ADLER (ed.), Contributions to the history of herpetology, Saint Louis, Society for the Study of Amphibians and Reptiles; 5-141.
- ROČEK, Z., JOLY, P. & GROSSENBACHER, K., 2003. Triturus alpestris (Laurenti, 1768). Bergmolch. In: K. GROSSENBACHER & B. THESSHEIR (ed.), Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas, Schwanz-lurche II-M. Wiebelsheim. AULA-Verlag: 607-655.
- TIEDEMANN, F., 2001. Chronik der herpetofaunistischen Erforschung Österreichs. In: A. CABELA, H. GRILLITSCH & F. TIEDEMANN, Affas zur Ferbreitung und Ökologie der Amphibien und Reptillen in Österreich, Wien, Umweltbundesamt: 13-42.

Corresponding editor: Annemarie OHLER.

6 Anoures

5 Tortues

# LE SEUL OUVRAGE CONSACRÉ À LA FAUNE HERPÉTOLOGIQUE. TERRESTRE ET D'EAU DOUCE. DE L'ARCHIPEL DE LA GUADELOUPE



21 Lézards

7 Serpents

Michel BREUIL

# PAR MICHEL BREUIL

PROFESSEUR AGREGE

340 pages format A4 - 250 illustrations en couleurs

Prix de vente : 46 € (+ port)

Règlement à l'ordre de l'AALRAM, Laboratoire des Reptiles & Amphibiens. MNHN. 25 rue Cuvier 75005 PARIS





, -----

#### EDITORIAL BOARD

Chief Editor: Alain DUBOIS (Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France; <a href="mailto:sumnhn.fr">adubois@mnhn.fr</a>).

Deputy Editor: Franco Andreone (Museo Regionale di Scienze Naturali, Via G. Giolitti 36, 10123 Torino, Italy, 

<a href="#">< fandreone@libero.it></a>).

E. Brown, Olegand, U.S.A., Haine, Carry, Olegand, Olegan

Alytes Editorial Board: Lauren E. BROWN (Normal, USA); Heinz GRILLITSCH (Wien, Austria); Stejshane GROSEAN (Paris France); W. Ronald Herrer (Washington, USA); Esteban D. LAVILLA (THOLUMÉA, Argentina); Thierry Loné (Angers, France); Masafumi MATSUI (Kyoto, Japan); Alain PAGANO (Angers, France); John C. POYNTON (London, England); Miguel Vexeus (Bruunschweig, Germany).

Amphibia Mundi Editorial Bourd: Alain Dugots, Chief Editor (Paris, France); Ronald I. Croomie (San Francisco, USA); Stephane Grossean (Paris, France); Wonald Harver (Washington, USA); Jiason Jianping (Chengdu, China); Esteban O. LAVILLA (Tucumán, Argentina); Jean-Claude Rage (Paris, France); David B. Wark (Berkeley, USA).

Technical Editorial Team (Paris, France): Alain Dubots (texts); Roger Bour (tables); Annemarie OHLER (figures).

Book Review Editor: Annemarie OHLER (Paris, France).

#### SHORT GUIDE FOR AUTHORS

#### (for more detailed Instructions to Authors, see Alytes, 1997, 14: 175-200)

Alyres publishes original papers in English, French or Spanish, in any discipline dealing with amphibians. Beside articles and notes reporting results of original research, consideration is given for publication to synthetic review articles, book reviews, comments and replies, and to papers based upon original high quality illustrations (such as colour or black and white photographs), showing beautiful or rare species, interesting behaviours, etc.

The title should be followed by the name(s) and address(es) of the author(s). The text should be typewritten or printed double-spaced on one side of the paper. The manuscript should be organized as follows: English abstract, introduction, material and methods, results, discussion, conclusion, French or Spanish abstract, acknowledgements, literature cited, appendix.

Figures and tables should be mentioned in the text as follows: fig. 4 or tab. 4. Figures should not exceed 16 × 24 cm. The size of the lettering should ensure its legibility after reduction. The legends of figures and tables should be assembled on a separate sheet. Each figure should be numbered using a pencil.

References in the text are to be written in capital letters (BOURRET, 1942; GRAF & POLLS PELAZ, 1989; INGER et al., 1974). References in the Literature Cited section should be presented as follows:

BOURRET, R., 1942. – Les batraciens de l'Indochine. Hanoi, Institut Océanographique de l'Indochine: i-x + 1-547, pl. 1-4.

GRAF, J.-D. & POLLS PELAZ, M., 1989. – Evolutionary genetics of the Rana esculenta complex. In: R. M. DAWLEY & J. P. BOGART (ed.), Evolution and ecology of unisexual vertebrates, Albany, The New York State Museum: 282,307

INGER, R. F., VORIS, H. K. & VORIS, H. H., 1974. - Genetic variation and population ecology of some Southeast Asian frogs of the genera Bufo and Rana. Biochem. Genet., 12: 121-145.

Manuscripts should be submitted in triplicate either to Alain Dunost (address above) if dealing with amphibian morphology, anatomy, systematics, hogogeraphy, evolution, genetica, anomalies or developmental biology, or to Franco Assussors (address above) if dealing with amphibian population genetics, ecology, the state of the publication of the dealing with amphibian population genetics, ecology, the state of the publication will be decided by the editors following review by at least two refree actually on the publication of the decidence will be decided by the editors following review by at least two refree actually of the publication of the decidence of the publication will be decided by the editors following review by at least two refree actually on the publication of the decidence of the publication of the publicati

If possible, after acceptance, a copy of the final manuscript sent by e-mail or on a floppy disk (3 ½ or 5 ½) shows the sent to the Chief Editor. We welcome the following formats of text processing; (1) preferably, MS Word (1,1 to 6.0, DOS or Windows), Word Ferfect (4.1 to 5.1, DOS or Windows) or WordStar (3.1 to 7.0); (2) see preferably, formated DOS (ASCII) or DOS-formated MS Word for the Macintosh (on a 3 ½ high density 1.44 Mo floppy disk only).

Page charges are requested only from authors having institutional support for this purpose. The publication of olour photographs is charged. For each published paper, a free pdf or 25 free reprints are offered by ISSCA to the author(s). Additional reprints may be purchased.



Published with the support of AALRAM (Association des Amis du Laboratoire des Reptiles et Amphibiens du Museum National d'Histoire Naturelle, Paris, France).

Directeur de la Püblication: Alain Dusous.

Numéro de Commission Parliaire: 64851.

# Contents

| Vincenzo Mercurio & Franco Andreone                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| The tadpoles of Scaphiophryne gottlebei (Microhylidae: Scaphiophrynina                                                                         | e)       |
| and Mantella expectata (Mantellidae: Mantellinae) from Isalo Massif, south-central Madagascar.                                                 | 81-95    |
| Meike THOMAS, Liliane RAHARIVOLOLONIAINA, Frank GLAW & Miguel VENCES  Description of the tadpole of the Malagasy treefrog  Boophis andohahela. | 96-102   |
| Stéphane Grosiean & Alain Dubois                                                                                                               | . 50-102 |
| Description of advertisement calls of six species                                                                                              |          |
| of the genus Chaparana (Ranidae) from Nepal and India                                                                                          | 103-122  |
| Annemarie OHLER & Alain DUBOIS                                                                                                                 |          |
| Hyla reinwardtii Schlegel, 1840                                                                                                                |          |
| as a nomen protectum                                                                                                                           | 123-132  |
| Antti HAAPANEN The suburban common frog (Rana temporaria) population in the eastern Helsinki suburb, Finland                                   | 133-143  |
| Christophe EGGERT & Antoine FOUQUET  A preliminary biotelemetric study of a feral invasive Xenopus laevis population in France.                | 144 149  |
| or a retai invasive xenopiis inevis population in France                                                                                       | 144-149  |
| - Book review                                                                                                                                  |          |
| Günter GOLLMANN                                                                                                                                |          |
| Laurenti revisited                                                                                                                             | 150-151  |
| Laurent revisited                                                                                                                              | 150-151  |
|                                                                                                                                                |          |
| ANNOUNCEMENT                                                                                                                                   |          |
| A                                                                                                                                              | 152      |

Alytes is printed on acid-free paper.

Alytes is indexed in Biosis, Cambridge Scientific Abstracts, Current Awareness in Biological Sciences, Pascal, Referativny Zhurnal and The Zoological Record.

Imprimerie F. Paillart, Abbeville, France. Dépôt légal: 1er trimestre 2006.

© ISSCA 2006